L'IPSI & parting de l'arcteur in du . Mossa

· Vora 3515 2003

ia musically

The state of the s WHE THE PROPERTY

THE WHEN YOU THE 大学 海 かけいぶっこう The state of the s

-

M 0146 - 0807 0- 6,00 F

du.

SUPPLÉMENT RADIO-TÉLEVISION

s. 75427 Paris Codex 09

**DERNIÈRE ÉDITION** 

QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE Nº 13848 - 6 F

de l'« Irangate »

l'« irangate », que l'on croyait définitivement enterré.

mais sous une forme différente. En 1985, les conversations secrètes entre des émissaires américains et iraniens, en présence d'intermédiaires israéliens, sysient officiellement pour phicatif d'assurent pour libratif d'ass

des otages determs au Liban en échange de la fourniture d'armements à Téhéran. En fait, il s'agissait alors pour Washington d'établir des ponts avec le régime de Téhéran en vue de l'après-Khomeiny, en favorisant l'émergence au sein du pouvoir iranien d'un courant modéré prât à s'ouvrir sur l'Occident. L'oné-

à s'ouvrir sur l'Occident. L'opé-ration n'échous finalement qu'à la suite d'une fuite délibérée organisée par l'entourage immé-diat de l'ayatolian Montazeri,

désormais en disgrâce, en pertie à la suite de cette inidative.

Aujourd'hul, les acteurs franiens de l'« fran-gate», evec à leur tâte M. Raf-

tion d'armements, mais l'objectif

demeure toujours de libérer les otages du Liban. L'après-

Khomeiny est blen là, et M. Raf-sandjani dispose de pouvoirs sin-gulièrement accrus pour réaliser

son râve de toujours : l'ouverture

A n'est un secret pour per-

sonne que le nouvel homme fort

de l'Iran, connu pour son réa-lisme politique, souhaite une fois

pour toutes mettre fin à l'isole-

ment de son pays sur le plen international et au divorce avec l'Occident en général, et les

L'iran se trouve aujourd'hui au

seuil de son ère thermidorienne. Les successeurs officiels de Kho-

meiny ont compris que la pays,

ruiné par huit années d'une

guerre aussi coûteuse qu'inutile, ne peut être reconstruit que si une sourdine est mise aux mots d'ordre révolutionnaires qui non seulement affolent les exides —

dont le pays a un besoin pressant

pour sa reconstruction, - mais

également découragent les

ales, seules en mesure de renflouer l'économie iranisame.

pour leur part, n'ent jameis été foncièrement hostiles à l'idée d'une normalisation de leurs

relations avec Téhéran. Au cours

des dix dernières années,

Washington a fermé les yeux sur blen des aspects négatifs de la République islamique, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme. Et l'Amérique

s'accommoderait fort bien d'un

régime fort et anticommuniste qui se serait singulièrement

Reste à savoir dans quelle

mesure le nouveau président ire-

nien pourra consolider son pou-

voir, qui demeure fragile, et

giques — et ils sont nombreux en

ler l'opposition des nostal-

Etata-Unis en particulier.

L'Histoire semble se répéter,

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

- DIMANCHE 6-LUNDI 7 AOUT 1989

La détente dans la crise des otages du Liban

### Le processus de normalisation est engagé entre Washington et Téhéran L'esprit

Le processus de normalisation est engagé entre Washington et Téhéran. Le président George Bush a favorablement accueilli, vendredi soir 4 août, les déclarations du président iranien, M. Rafsandjani, qui avait offert d'« aider » la Maison Blanche à résoudre la crise des cela puisse paraître, l'assassinat du lieutenant-colonel Higgins par un groupe du Hezbolish qui se réclame de la révolution islamique, loin de creuser devantage le fossé entre Washington et Téhéran, a redonné vie à l'esprit de otages du Liban, sous réserve que les Etats-Unis renoncent à recourir à la force. M. Bush a exprimé sa volonté d'« explorer au maximum » la proposition de Téhéran.



Épinglé par le grand Morris West,

le monde impitoyable des marchands d'art

Morris West

De main de maître

Des palais de Toscane

aux galeries New-Yorkaises,

dans un saisissant thriller,

l'itinéraire d'un escroc de charme

saisi par la grâce.

Du grand art!

ROBERT LAFFONT

La maladie freinée chez des séropositifs

## Un progrès encourageant dans la lutte contre le sida

Pour la première fois, les résultats d'une étude américaine donnent raison aux spécialistes, qui estiment devoir traiter précocement les personnes séropositives infectées par le virus du sida. En administrant de l'AZT à des patients atteints d'ARC – un état intermédiaire entre la séropositivité et le sida déclaré, – les médecins sont parvenus à freiner, et peut-être à empêcher, l'apparition de la

Selon les résultats d'une enquête américaine réalisée au cours de ces deux dernières années et portant sur sept cent treize patients, l'AZT administré à un stade très précoce de l'infec-tion par le HIV freine le dévelopcement du sida.

Ces résultats sont si encouraants que le comité de surveilance chargé de veiller au déroulement de cet essai clinique, qui devait se poursuivre jusqu'en août 1990, vient de décider son interruption : sur les cinquante patients (faisant partie des séropositifs concernés par l'étude) qui ont développé un sida au cours de l'expérience, trente-six avaient reçu un placebo et quatorze seule-ment de l'AZT.

Ce nouvel essai clinique, dont les résultats ont été rendus publics jeudi 3 août, avait débuté en août 1987. Il s'agissait de vérifier

si l'AZT, l'antiviral utilisé jusqu'à présent pour le traitement du sida confirmé, pouvait, lorsqu'il était administré plus précocement, retarder l'apparition de la mala-die ches les séropositifs atteints d'ARC (AIDS Related Complex) (L'ARC est un ensemble de symptômes caractéristiques qui précède habituellement le développement du sida.)

Sept cent treize patients séropositifs souffrant de fatigue, d'amaigrissement, d'épisodes de diarrhée ou d'éruptions cutanées ont ainsi participé à l'étude coor-donnée par le National Institute of Allergic and Infectious Diseases (NIAID), menée en collaboration avec la firme américaine Burroughs Wellcome, producteur de l'AZT.

BÉATRICE BANTMAN.

(Lire la suite page 7.)

L'élevage ovin et la lutte contre les incendies

## La disgrâce des bergers

Vingt-deux personnes suspectées d'avoir allumé des incendies ont été interpellées dans le Midi. Mais une fois de plus, c'est le problème de la prévention qui revient à l'ordre du jour. Une prévention qui peut passer par l'élevage des ovins et des caprins pour nettoyer la forêt.

Le Père Bernard Alexandre, de son pays cauchois, qu'il voit s'éteindre depuis la Libération, nous avait prévenus: « Mêtter de berger, métier de curé, deux métiers foutus», écrivair-il l'an passé dans son livre le Horsain (1), rapportant les paroles d'un humble gardien de moutons qui fut, à Vattetot, son premier paroissien. Quelques bergers corses pyromanes auront noirci

davantage, s'il en était besoin, l'image de ces hommes d'estives qui, un à un, faute de ressources et de reconnaissance, quittent les contreforts montagnenz. Cette disgrâce est une vicille lune qui éclaire, aujourd'hui encore, les clivages du monde rural. «Le croiriez-vous? Le mépris de l'agriculteur à l'égard des éleveurs et bergers traverse l'histoire de notre pays jusqu'aux temps présents , observait Fernand Braudel (2). « Berger !
Quand [un agriculteur] répète ce mot, c'est avec le mépris du sédentaire pour le nomade, du civilisé pour le primitif. » L'agriculture moderne, c'est un fait, a instauré le règne du végétal et la relégation de l'animal, bête de somme seulement bonne pour

« J'ai souvent pensé, ajontait Mais la couverture d'ombrage Braudel, que si l'Europe ne s'était pas offert la longue détestation du juif, elle aurait peut-être pris en chasse le berger, homme à part s'il en fut. » Analyse audacieuse,et pour-tant... Tenir les bergers pour des

boutefeux à la première slamme née dans les broussailles corses est une manière peu glorieuse d'enterrer la vie pastorale, si ntile, précisément, pour éviter la propagation des incendies. Comment croire que les bergers s'adonnent, par ces chaleurs, à l'écobuage, une technique ancienne, mais à présent périmée, qui consiste à peler la terre puis à la fertiliser de ses herbes et racines brûlées. « Les poussées de végétation qui suivent sont nères. On obtient un pâturage pendant deux ou trois ans.

disparaît et on crée un désert », explique M. Claude Métayer, le président de la Fédération nationale ovine (FNO). En tout état de cause, pour des raisons évi-dentes de sécurité, l'écobuage ne doit jamais se pratiquer avant

En privilégiant une agriculture performante de haut rendement, capable d'affronter des marchés déprimés, la France a peu à peu oublié que le paysan se devait aussi d'occuper le territoire en harmonie avec la nature.

ÉRIC FOTTORINO. (Lire la suite page 6.)

(1) Vivre et survivre en Pays de Caux. Plon. Collection - Terre (2) L'Identité de la France. Ed Arthand.

### Accord au Nicaragua

Le pouvoir et l'opposition s'entendent sur l'organisation des élections en février 1990 PAGE 14

### Bilan du Soviet suprême

L'émergence d'un nouveau pouvoir législatif PAGE 5

### **Prostitution** des enfants

Des centaines de milliers de victimes PAGE 3

#### Les caisses d'épargne américaines

Le plan de M. Bush accepté par le Congrès PAGE 11

#### Démographie européenne

Les différences entre les pays s'effacent progressivement PAGE 12

DATES

#### L'avènement a Henri IV

Il y a quatre cents ans PAGE 2

#### La télévision du futur

Une bataille mondiale PAGE 7

#### Cigares de La Havane

Désaccord entre Cuba et Davidoff PAGE 4

Le sommaire complet se trouve page 14

Rencontre insolite au palais impérial de Tokyo

## Le nouveau style d'Akihito

son père, le nouvel empereur Akihito est sorti de sa réserve en donnant, de manière inhabituelle, une conférence de presse, qui a réuni, vendredi 4 août à Tokyo, une cinquantaine de journalistes.

de notre correspondant

Déjà, lorsque, en juillet, la voiture transportant l'empereur et l'impératrice, qui se rendaient à une cérénomie dans la préfecture de Tokushima, laissa la priorité à une ambulance, l'événement avait été interprété comme le signe d'un grand changement dans le protocole impérial. Ce nouveau style, plus simple, moins guindé, devait être consacré par la confé-

Sept mois après la mort de Akihito, accompagné de l'impéra-un nère, le nouvel emmereur trice Michiko, a donnée, vendredi 4 sout devant une cinquantaine de journalistes, dont quatorze

> Sept mois après la mort de l'empereur Showa (à la suite de leur décès, les empereurs prennent le nom de leur ère : c'est le cas de Hirohito), et alors que la période de deuil d'un an est entrée dans sa seconde phase, le nouvel empereur est sortie la réserve observée depuis qu'il a succédé à son père, le 7 janvier dernier, par un acte pour le moins inhabituel : une conférence de presse.

La dernière à laquelle avaient été conviés des journalistes étrangers remontait à 1975. A son retour des Etats-Unis, l'empereur Hirohito avait reçu des représentants de la presse américaine.

Le propes d'Akihito était moins rence de presse que l'empereur de délivrer un message que

d'apparaître aux yeux de la nation et de donner une image rajeunie de la fonction impériale, alors que les cérémonies de l'avenement, qui ne pourront avoir lieu qu'une fois achevée la période de deuil et dont ni la date ni le lieu n'ont encore été fixés, soulèvent déjà des polémiques, tant par leur faste prévu qu'en raison de leur caractère religieux, qui contrevient au principe de la séparation de la religion et de l'État.

Si cette conférence de presse se voulait nouvelle par son style, la maison impériale, qui, quelle que soit la personnalité des empe-reurs, veille scrupuleusement au maintien de ce qu'elle estime être l'orthodoxie, l'avait préparée dans les moindres détails. Les questions avaient été soumises à la maison impériale.

PHILIPPE PONS.

(Lire la suite page 5.)

A L'ETRANGER: Algéra, 4,80 DA; Merco, 6 dk.; Turnire, 700 cs.; Allemagne, 2,50 DM; Astriche, 20 cch.; Belgique, 40 fs.; Canade, 1,85 \$; Antidian/Récasion, 7,20 F; Côte-d'Incire, 316 F CFA; Denomark, 11 kr.; Espagne, 160 peu; G.-B., 60 p.; Gricu, 180 ck.; Hande, 30 p.; Imple, 2 000 L; Linye, 0,400 DL; Lunembourg, 40 fs.; Norvège, 13 kr.; Paye-Bas. 2,50 fl.; Portugal, 140 esc.; Sénégal, 336 F CFA; Suède, 14 cs.; Suède, 1,60 fs.; USA (NY), 1,50 \$; USA (others), 2 \$.





2 Le Monde 9 Dimanche 6-Lundi 7 août 1989 •••

## **Dates**

### Le Monde

7, RUE DES ITALIENS. 75427 PARIS CEDEX 09 Tél.: (1) 42-47-97-27 Télex MONDPAR 650 572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81

Edité par la SARL le Monde

André Footsine, directeur de la publication

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985)

cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social: 620 000 F

Principaux associés de la société : Société civile
Les rédacteurs du Monde », Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises. MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuvo-Méry, fondateur

> Administrateur général : Bernard Wouts. Rédacteur en chef : Corédacteur en chef:



Télex MONDPUB 206 136 F



Reproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journaux publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037 Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1/42-47-98-61.

Le Monde TELEMATIQUE Composaz 36-15 - Tapez LEMONDE

ou 36-15 - Tapaz LM

**ABONNEMENTS** BP 507 09 **75422 PARIS CEDEX 09** Tél.: (1) 42-47-98-72

| Test       | FRANCE  | PENELUE | SEE     | PAYS    |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 3<br>racks | 365 F   | 399 F   | 584 F   | 700 F   |
| 6<br>1000  | 720 F   | 762 F   | 972 F   | 1 400 F |
| 9<br>Exis  | 1 830 F | 1 639 F | 1 484 F | 2 840 F |
| 1 25       | 1 300 F | 1 380 F | 1 200 F | 2 650 F |
| _          | É       | TRAN    | GER:    |         |

Par voie aérienne tarif sur demande. Pour yous abonner

RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre reglement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL 3615 LEMONDE code d'accès ABO PORTAGE:

Pour tous renseignements: tel.: 05-04-03-21 (numéro vert) Changements d'adresse définitifs on previsoires: nos abounés nont invités à formuler leur deparande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance.

PORT PAYE : PARIS RP

BULLETIN' D ABONNEMENT

| 3 mois   | 6 mois | 9 mois | 1 200 |
|----------|--------|--------|-------|
| Nom:     |        |        | _     |
| Code po  | stal:_ |        |       |
| Localité | :      |        |       |

Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerte. 921 MONQ3

# L'avènement d'Henri IV

Il y a quatre cents ans

E lundi 31 juillet 1589, en fin d'après-midi, le procureur général du roi au Parlement de Paris, Jacques de La Guesie, s'en revenait du village de Vanves, où il était allé voir si la troupe ou les brigands n'avaient pas ravagé sa maison de campagne durant les troubles récents. Il regagnait Saint-Cloud, où le roi Henri III avait établi son quartier général afin de concentrer l'effort militaire sous les remparts de Paris, la capitale rebelle tenue par les ligueurs. En chemin, peu avant Vaugirard, il rencontra un religieux dominicain encadré par deux soldats de l'armée royale. C'était un « petit homme, avec une barbe fort courte, portant cou-ronne de cheveux, à la forme de ceux de son ordre, et ayant de grands yeux », qui lui déclara se nommer frère Jacques Clément, du couvent des Jacobins de Paris, et vouloir entretenir le roi de la part de personnes qui ini étaient affectionnées dans la ville assiégée.

La Guesle l'emmena dans son logis à Saint-Cloud et examina les lettres dont il était porteur. Après réflexion, il accepta de le conduire le lendemain matin, 1" août, auprès du roi, qui s'était installé dans la maison de l'évêque de Paris, Pierre de Gondi. On attendit le réveil, puis le lever d'Henri III, et les deux hommes furent introduits par le premier valet de chambre, Du Halde. Il était environ huit heures. Assis sur sa chaise percée, le roi lisait, dans la chambre encore tendue des draperies violettes du deuil de sa mère, la reine Catherine, Comme le bruit courait alors qu'un moine avait l'intention de tuer le roi, quelqu'un s'inquiéta qu'on laissât accéder si librement le petit moine. - Faites-le entrer, réplique Henri III; si je le refuse, on dira à Paris que je ne veux point voir les prêtres. »

#### L'attentat

Clément commença par remettre à La Guesie, qui les communiqua au roi, le passeport et la lettre qui légitimaient sa démarche. Il insista ensuite pour parler privément à Sa Majesté, ce que le roi accepta d'emblée, mu par son bon vouloir à l'égard des gens d'Eglise et malgré les réticences de ses familiers, qui durent s'écarter hors de portée de voix. Le moine plongea alors la main sous son scapulaire et en tira un couteau dont il porta un coup violent dans le bas-ventre du roi. Henri se tôt et, arrachant l'arme de la plaie, il en frappa au visage son assassin, qui restait là, figé, les bras en croix. La gi Guesle et le grand écuyer Bellegarde se jetèrent sur lui et le maîtrisèrent, mais les gentilshommes de la garde des Quarante-Cinq, accourus au bruit, massacrèrent sans attendre le frère Clément et jetèrent son corps par la fenêtre, dans la cour du logis. Charles de Valois, fils naturel de Charles IX, qu'Henri III traitait comme son propre enfant, fut aussitôt averti. « J'entrai dans la chambre du roi, que je trouvai sur son lit, sans être encore pansé, sa chemise toute pleine de sang, ayant reçu sa blessure un peu plus bas que le nombril, du côté droit. Aussitôt qu'il m'apercut, il me fit cet honneur de me prendre par la main, disant: mon fils, ne vous fâchez point; ces méchants m'ont voulu tuer, mais Dieu m'a préservé de leur malice : ceci ne sera rien. >

Henri III est persuadé que la blessure est bénigne et que le « boyau » n'est pas percé. C'est ce qu'il écrit à sa femme, la reine Louise : « J'espère dans peu de jours recouvrer ma santé. - Son cousin et beaufrère le roi Henri de Navarre, chef des forces protestantes, avec lequel il s'est récemment réconcilié pour venir à bout de ses sujets catholiques révoltés, a été lui aussi averti de l'attentat. Il a reçu la nouvelle dans la campagne de Saint-Germaindes-Prés, secteur militaire où il prépare l'assant imminent contre les faubourgs de la ville. Navarre arrive à bride abattue, il pénètre dans la chambre royale et s'approche du lit autour duquel sont groupés les seigneurs catholiques restés fidèles au dernier Valois. Selon la coutume royale francaise, la loi salique, et nonobstant son adhésion à l'hérésie calviniste, il est à ce jour l'héritier de la couronne puisque le roi régnant n'a ni fils ni frère vivant et qu'il est, lui, l'aîné de la branche des Bourbons, la plus proche, ou plutôt la seule subsistant du lignage capétien issu de Saint Louis

#### Un hageenot

Incertain tout de même sur son sort, Henri III règle alors clairement le pro-blème de sa succession : « La justice, de laquelle j'ai toujours été le protecteur, veut que vous succédiez après moi à ce royaume, dit-il à son beau-frère, dans lequel vous aurez beaucoup de traverses, si vous ne vous résolvez à changer de religion, je vous y exhorte autant pour le salut de votre ame que pour l'avantage du bien que je vous souhaise. Puis il fait signe aux assistants et les invite à prêter

serment au prétendant en sa présence. Dans les heures qui suivent, l'état du blessé s'aggrave rapidement, et il meurt dans la nuit, le 2 août. Par la seule force du lignage et sans qu'aucune cérémonie soit nécessaire, le roi de Navarre est devenu le roi de France Henri IV. Il revient en hâte à Saint-Cloud, Plus que jamais, le voilà seul face à son destin, seul confronté à une infernale conjoncture. Les gentilshommes catholiques de l'entourage d'Henri III, mignons et favoris comme d'Epernon ou le marquis d'O, chefs de guerre comme le maréchal de Biron, n'entendent pas s'engager plus avant, n'osant prendre la responsabilité de livrer la France à un huguenot. En majorité, ils se retirent, oublieux du serment arraché par le roi mourant.

### Le siège de Paris

De l'autre côté, l'état-major protestant qui, depuis Coutras, a fidèlement suivi le roi de Navarre, est en droit de s'inquiéter de ce que fera le nouveau roi de France à l'égard de ses coreligionnaires, emporté par le courant monarchique qui va le mener, vaille que vaille, à l'abjuration.

Et en face, dans les murs de Paris, comme dans bien des grandes villes et des provinces entières, Bourgogne, Bretagne,

dre à l'horizon depuis longtemps, et plus particulièrement depuis la mort du duc d'Anjou et d'Alencon, dernier fils d'Henri II, en 1584. Une mort, entre bien d'autres, qui a fait de lui ce qu'il est maintenant, en éclaircissant à son profit le pay-sage politique. Côté protestant, la mort de sa mère Jeanne d'Albret et de l'amiral de Coligny (1572) l'a mis à la tête du parti réformé, hors de toute tutelle rigoriste, et celle de son cousin Condé (1588) l'a libéré d'un rival incommode, un calviniste pur et dur.

Côté catholique, Henri III lui a rendu l'immense service de faire exécuter le duc de Guise à la Noël de 1588, et Catherine de Médicis, hostile au rapprochement de son fils avec les huguenots, a en la bonne grâce de disparaître quelques jours après : J'ai appris que la reine mère se mourait. Je parlerai en chrétien. Dieu en fasse sa volonté. Et c'est maintenant Henri III lui-même qui quitte la scène, lui laissant le premier rôle

On connaît la suite, Arques, Ivry, le blocus de Paris, puis, après tant d'années défaite de la Ligue ont été balayées toutes les tentatives pour introduire une monar-chie tempérée, soumise à des règles écrites. Renvoyés an placard des utopies, les rêves démocratiques élaborés par les Seize dans la fièvre obsidionale de Paris n'auront servi qu'à exciter les ambitions politiques de la bourgeoisie de judicature, avant de tomber sous les éclats de rire de la Satire Ménippée. Pareillement balayée, la déclaration quasi constitutionnelle imposée le 4 août 1589 par les gentils hommes catholiques à Henri IV.

1

State Contract Contract

Sauce of the

The state of

The first of the second of the

RECEIPT OF THE PARTY OF THE PAR

in the second se

Western 1981

The second of th

And the second s

The second of the second

· a ref h as The second secon

the state of the state of

and the market

and a more expense.

The service of supplied

Le meilleur argument en faveur d'une monarchie musclée ? Le sursaut de patriotisme national qui se développe dans les années 1590 contre l'ingérence du pape et du roi d'Espagne dans les affaires fran-çaises. C'est lui qui pousse les « bons Français » à choisir un roi militaire, un chef de guerre condamné à vaincre les ennemis et les brigands. Les grands perdants sont les états généraux. Maintes fois, on a réclamé durant le seizième siècle leur tenue régulière, et l'obligation de leur soumettre la gestion financière de l'Etat.



Assassinat d'Henri III

Picardie, il y a l'ennemi principal, la Ligue catholique.

Les ligueurs ont radicalisé leurs reven dications. Ils veulent l'extinction de l'hérésie par tous les moyens et l'avenement d'un roi catholique, dût-on abolir la règle de primogéniture (d'où le choix d'un cadet, le cardinal de Bourbon, sous le nom de Charles X), celle de transmission masculine (l'infante d'Espagne, fille de la sœur aînée d'Henri III), quitte même à abandonner la famille capétienne et à faire choix d'une nouvelle dynastie (les Guise). Ils ont à leur actif une grande victoire, la mort d'Henri III, le roi traître à la religion par son alliance contre nature avec le « Renard béarnais ». Ils en remportent une seconde. L'usurpateur, qui voit fondre ses troupes au vent des défections des chefs, est contraint de lever le siège de Paris et de se replier en Normandie. Un soupir de soulagement parcourt la France

A trente-cinq ans, Henri IV se voit done pourvu de cette couronne qu'il voit poindifficiles, l'abjuration à Saint-Denis (25 juillet 1593), le sacre à Chartres (27 février 1594) et l'entrée à Paris (22 mars 1594). Henri IV conclut alors la paix religiouse et triomphe la même année de l'Espagne (1598). Aidé de Sully, il va asssurer l'unification du royaume et amorcer sa restauration économique.

### Upe monarchie

Ces résultats, l'homme « providentiel » les obtient à la force du poignet, dans un engagement personnel obstiné contre les lourdeurs des traditions, des structures, des antagonismes. Il les obtient dans un climat politique toujours difficile, face à une opinion récalcitrante, sinon carrément hostile, encouragée, il faut le dire, par ses trop apparentes faiblesses personnelles. Il ne sera le «bon roi» qu'après sa mort.

En ces premières années du dixseptième siècle se lève l'aube de la monarchie absolue de style bourbonien. Avec la

La défaite de la Ligue, qui s'en était saite l'avocat, rend sondain subversives ces revendications. D'ailleurs, par nature, Henri n'aime ni les contestations ni les parlotes. En fait, avec ses qualités et ses défauts, avec son indépendance de vue face aux corps constitués et aux Eglises, il se comporte comme un vrai despote éclairé, avec plus d'un siècle d'avance sur les héros de Voltaire (qui fera son éloge dans la Henriade).

La Ligue pourtant n'est pas morte. Ce qu'a fait, sans le vouloir, le petit moine Clément, un autre assassin le défera,

#### JEAN-PIERRE BABELON.

Bibliographie récente : Jean-Pierre Babelon, Henri IV, Paris, Fayard,

1982.
Henri IV, Lettres d'amour et écrits politiques, choisis et présentés par J.-P. Babelon, Paris, Fayard, 1989.
Pierre Chevallier, Henri III, Paris, Fayard, 1985.
Pierre Chevallier, les Régicides, Paris, Fayard, 1989.

#### BIBLIOGRAPHIE

### « Le Paradoxe de la stratégie », d'Edward Luttwak

E marchandage fondamental qui soutient l'alliance atlantique est le suivant : les Européens promettent de résister aux mangeuvres d'intimidation des Soviétiques en temps de paix et de s'opposer à toute tentative d'invasion en temps de guerre, mais, en échange, les Américains promettent de partager avec eux le risque d'une guerre nucléaire si elle dépassait les limites du champ de bataille. Les armes nucléaires de théâtre (SNF) que possèdent les alliés sont capables d'étendre la guerre nucléaire à l'Union soviétique mais elles ne suffiraient pas à écarter toutes les menaces nucléaires soviétiques contre l'Europe. C'est pourquoi leur faiblesse et leur force soutiennent le couplage entre la survie de l'Europe et celle de l'Amérique. Si les forces nucléaires de théâtre étaient de beaucoup renforcées et rendues plus autonomes, ce couplage serait affaibli en même temps que l'alliance elle-même. Plus égalerait moins comme le veut le paradoxe. »

Cette démonstration qui ne rend pas la crédibilité de la dissuasion américaine moins aléatoire a le mérite de révéler le mode de penser de Luttwak. Celui d'une démarche dialectique. La thèse qu'il

défend et illustre dans son intéressant ouvrage est précisément que le paradoxe de la stratégie est de ne pas obéir à la logi-que linéaire ni à celle, rassurante, du bon

Edward Luttwak, encore peu connu en France, est depuis Bernard Brodie l'un des stratèges américains les plus stimulants. Il s'était fait connaître, il y a vingt ans, par un livre brillant : Coup d'État (Penguin) et, plus précisément, par une manière de chef-d'œuvre : la Grande Stratégie de l'Empire romain (1), dans un genre histo-rique peu cultivé outre-Atlantique. Puis, par un livre moins convaincant sur la stratégie de l'URSS (1984). Il est par ailleurs membre du Centre international des études stratégiques de Georgetown (Washington, DC) et auteur de trois volumes d'essais.

Dialectique des incertitudes, la stratégie implique la prise en compte d'éléments nombreux et complexes. Dans ce livre qui se veut sa contribution majeure, Luttwak s'efforce de dégager la logique universelle et paradoxale qui gouverne les conflits et d'en présenter une théorie générale.

Il situe avec clarté et méthode les différents niveaux de la stratégie : technique,

tactique opérationnelle, stratégie de théâtre, enfin grande stratégie - niveau final où dimension militaire et politique se rejoignent pour tronver leur sens et leur rejoignem poin trouver leur sens et leur sanction. La démonstration est intelligente, nuancée (Luttwak insiste sur la retenue) et truffée d'exemples historiques anciens et récents. L'ensemble est plus convaincant que la thèse de Liddell-Hart qui prétendait fournir les clefs de la stratésie des aviaines à les chartes de la stratésie de la chilippe de tégie des origines à nos jours par l'appro-che indirecte. Elle reste en deçà de l'analyse d'Aron dans son Penser la guerre (2) qui puisait aux mêmes sources clausewitziennes son inspiration et son modèle.

Cependant, dans un domaine où la banalité abonde, cet ambitieux traité théorique représente une contribution de qua-lité.

#### GÉRARD CHALIAND.

★ LE PARADOXE DE LA STRATÉGIE, d'Edward N. Luttwak. Ed. Odile Jacob, traduit (très bien) de l'anglais par Marc Saporta, 330 p., 150 F.

(1) Economica, Paris, 1987.

(2) R. Aron, Penser la guerre, 2 vol., Galli-mard, 1976.

# Etranger

## La poursuite des bombardements à Beyrouth et la détente dans la crise des otages

### Le général Aoun réaffirme sa détermination de poursuivre « la guerre contre l'occupant syrien »

Vingt morts, soixante-quinze blessés, dans une nouvelle mit de bombardements an Liban. A peine l'affaire des otages occi-dentaux était-elle mise en veil-leuse que les duels d'artillerie entre l'armée syrieme et ses alliés et les brigades de l'armée libanaise fidèles au général Michel Aoun reprenaient sur Beyrouth et le « pays chrétien ». Le bilan de ces six heures de violeace est particulièrement lourd, plusieurs obus de gros calibre ayant atteint un abri à Fayadiye, dans le « pays chrétien ». Treize personnes y out été tuées et une trentaine blessées. Des obts out aussi atteint Beyrouth-Ouest et des localités de la montagne et de la plaine de la Bekan.

BEYROUTH

Without the same of the same o

Manual Renting

Sent dans a special state

Balling and the same

Branch de Lambre

de Christe attende de la maio della maio de la maio della maio del

to the filmounts

also de Enemb

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Commence of the second of the

The construction of the co

\$40世代十二十二

gg storau i e e i i

Same.

Ber. CEdward | 11112

77700 4000

May 12 ...

\*\*\*\*

. 3

---

See that the last of the first of the

Control of the state of the sta

de notre envoyée spéciale

Ce nouveau déchaînement de violence intervient quatre jours après la publication du rapport de triminvirat arabe concluant quasiment à l'échec de sa mission en raison des divergences d'appréciation avec la Syrie sur la souveraineté du Liban et l'avenir de ses relations avec Bey-

Si aucune réaction directe n'a été caregistrée à Damas après la publi-cation de ce document, on estime à Beyrouth que le discours du prési-dent Hafez El Assad aux Américains d'origine arabe sera la scule

« La Syrie ne laissera pas passer la complot israéllen au Liban », a déclaré le président syrien avant d'ajouter : « Nous n'avons jamais été pour une faction libanaise contre une autre. La constante de l'attitude syrienne est d'aider les frères liba-nais à réaliser l'entente nationale afin de parvenir à une solution qui préserve l'unité et l'arabité du Liban et l'aide à libérer son terri-

Sur le terrain, on affirme de bonne source que de récents renforts en armements ont été fournis par Damas aux brigades de l'armée libanaise relevant du gouvernement à

#### Les Douze expri leur « vive préoccupation » après l'échec du comité tripartite arabe

Les Douze de la CEE out exprimé, vendredi 4 août, leur « vive préoccupation » après la publication du communique du comité tripartite arabe constatant l'échec de sa mission au Liban et affirmé leur « détermination à contribuer par tous les moyens aux efforts pour une solution de paix au Liban ».

« La publication par le comité communiqué dans lequel il estime que sa mission a abouti à une impasse sur le plan de la sécurité et sur le plan politique, indiquent les Donze dans une déclaration commune, suscite la plus vive préoccupation. Elle fait apparattre l'inten-sité des efforts déployés par le comité, la valeur des solutions préconisées mais aussi la persistance des divergences qui ont entravé, jusqu'ici, leur mise en œuvre. »

Les Douze, qui n'ont pas cessé d'appuyer l'action du comité tripar-tite, ajoute le texte, rappellent que la solution de la crise libanaise exige le rétablissement de la sécu-rité par la mise en œuvre d'un cessez-le-feu complet et la levée des blocus, et un règlement politique fondé sur un accord relatif aux réformes nécessaires, sur la restau-ration de l'autorité de l'Etat libanais et le retrait de toutes les forces

« Tout en appelant à la poursuite de l'action arabe, ils réaffirment leur détermination à contribuer par tous les moyens aux efforts pour une solution de paix au Liban», conclut la déclaration commune.

Composé des rois Hassan II du Maroc et Fadh d'Arabie saoudite et du président algérien Chadli Bendjedid, le comité tripartite arabe avait été chargé par le sommet de la Ligue arabe à Casablanca, le 26 mai dernier, d'une mission de paix au Liban. Les trois ministres des affaires étrangères ont publié, le 31 juillet, un communiqué faisant état de l'échec de cette mission, notamment en raison du refus de la Syrie s'accepter un calendrier de retrait de ses troupes au Liban.

augmenté ses capacités militaires et remanié tout son dispositif à Beyrouth, où seraient arrivés deux bataillons des « forces spéciales », corps d'élite de l'armée syrienne.

Les alliés libanais de Damas étndient pour l'instant en commun une réponse à apporter au triumvirat dans laquelle ils souligneraient la « partialité » du rapport qui ne dénonce pas, soulignent-ils, les renforts irakiens au camp chrétien et qui exige un calendrier de retrait syrien sans faire de même pour Israel. En attendant, leurs miliciens reviennent en nombre limité à Beyrouth où ils reprement, par endroit, leurs positions sur la ligne de démar-cation qui sépare les deux secteurs, chrétien et à majorité musulmane, de Beyrouth.

Dans ces mêmes milieux on n'exciut pas que le roi Fahd d'Ara-bie saoudite, qui a entériné le rap-port du comité ministériel sans toutefois, contrairement au roi Hassan II du Maroc et au président algérien Chadli Bendjedid, recevoir les ministres, puisse de nouveau ten-ter une médiation.

On estime aussi que la France a joaé un rôle, rappelant à cet égard l'entretien qu'a eu le chef du Quai d'Orsay, M. Roland Dumas, avec le roi Hassan II, quelques jours avant la publication du rapport.

#### Le triomphe modeste du camp chrétien

Dans le camp chrétien, on a le triomphe modeste et on se montre prudent. Le chef du gouvernement de militaires chrétiens, le général Michel Aoun, nous a affirmé pour sa part : « Le comité a publié son verdict. La Syrie ne veut pas reconnattre le Liban comme un Etat souve-rain, c'est l'essentiel. Elle a usé de rain, c'est l'essentiel. Elle a usé de toutes les manueuves pour contrôler le Liban, maintenant elle est colincée devant les Arabes. » Serein, dans son bureau souterrain du palais de Baabda, toujours ouvert à tous vents, le général Aoun poursuit toutefois : « J'attends que les Arabes soient encore plus clairs et qu'ils prement des mesures. »

Près de cinq mois après le déclende libération contre l'occupant syrien », le général Aoun n'a rien perdu de sa détermination et n'est pas mécontent d'avoir prouvé au monde sa « capacité de durer ». Il est vrai que, de ce point de vue, cela constitue déjà pour lui un succès. « Notre guerre sainte, affirme le général Aoun, avait trois objectifs : récupérer nos droits en tant qu'État souverain, lutter contre le terro-risme, combattre la drogue. Elle ne cessera qu'après les avoir atteint. »

Quand? Le général Aoun ne se risque pas au pronostic, bien qu'il

majorité musulmane de M. Salim assure que le 1" août prochain, jour la reconstruction. - Je suis sur la branche descendante de la courbe, précise t-il. Notre guerre de libéra-tion continue et elle va prendre une tion continue et elle va prendre une forme plus farouche avec la multiplication des actes de résistance dans les zones occupées [pourtant rares jusqu'à maintenant]. Bientôt, les Syriens seront sur la défensive. Je le leur promets d'avance. Pon n'exchit pas à ce sujet, à Beyrouth, que des opérations-commandos à partir des opérations-commandos à partir des operations compte la donne

pent. « La guerre contre la drogue va être déclenchée, poursuit le géné-ral Aoun, comme celle contre le terrorisme. » A cet égard, le chef du gouvernement chrétien se montre sévère à l'égard des Occidentaux et en particulier des Etaus-Unis, qui, affirme-t-il, mênent « un double jeu en dénonçant publiquement le terro-risme et en soutenant un Etat terroriste comme la Syrie, Seul un Liban stable sous une autorité légale qui assume ses responsabilités peut

Comment expliquer la violence des bombardements de la semaine dernière? « Cela dépend des Syriens », répond le général Aoun, qui assure cependant que, dorénavant, son artillerie riposte coup pour coup, « Il y avait un temps, dit-il, où le vouleis montrer la mergaise foi ie voulais montrer la mauvaise foi des Syriens. L'envoyais quotidienne ment des rapports à l'ONU, à la Ligue arabe. Personne ne protestait. Quand il y a riposte, le monde entier commence à faire appel à la modération. »

sauver Cicippio ».

Pourquoi cette entrée en force de la Milice chrétienne des Forces liba-naises dans plusieurs des bombardements aveugles de Beyrouth-Ouest, à majorité musulmane, alors que l'armée avait longtemps gardé le contrôle du feu? « Je n'aurais pas perdu ce contrôle s'il y avait eu une seule protestation contre les bombardements des zones libérées, répond le général Aoun. Quand les Syriens bombardent les régions de Jounieh, Jball, tout le littoral (sous le contrôle des Forces libanaises) elles sont obligées de riposter pour maintenir le moral de la population. Je ne peux pas faire la guerre à l'intérieur de la zone chrétienne pour protéger l'autre région alors que nous sommes bombardés. Tout monde a aidé à créer cette mbiance. On nous pousse à faire ce genre de guerre. »

Combien de temps les Libanais pourront-ils supporter cette situa-tion? «Ou bien les gens doivent chasser les Syriens de chez eux, ou bien ils doivent subir les conséquences. Un pays ne se libère que par la résistance. M. Salim Hoss croit libérer le pays en discutant avec les Syriens, pourquoi voudrait-il faire une exception historique? -affirme simplement le général

FRANÇOISE CHIPAUX.

### Le président Bush entend « explorer au maximum » l'offre d'aide du président iranien

Après plusieurs jours d'un suspense tragique marqué par les menaces qui pessient sur la vie d'un ou plusieurs otages amévie d'un ou plusieurs otages amé-ricains au Liban, la crise provoquée par l'enlèvement du cheikh Obeid au Liban sud a pris, ven-dredi 4 août, un tour plus diplo-

Le signe le plus spectaculaire de ce tournant diplomatique est venu de Téhéran, ca le nouveau président iranien, M. Ali Akbar Hachémi Rafsandjani a offert aux Etats-Unis de les aider à tronver une solution. Prenant la parole au cours de la tradi-tionnelle prière du vendredi à l'uni-versité, M. Rafsandjani a lancé une offre de dialogue et d'aide à la Mai-son Blanche en quelques phrases bien placées à la fin d'un prêche consacré en grande partie à dénon-cer l'Etat d'Israël pour avoir violé la souveraineté libanaise,

Le nouveau chef de l'Etat iranien a indiqué que son pays intervien-drait - - car, a-t-il dit, la solution est simple - en faveur d'un dénouement de la crise, « si le monde oppresseur (les Etats-Unis et les pays occidentaux qui leur sont liés) exige d'Israël la libération du chelkh Obeid » et menace d'interrompre son assistance à l'Etat hébreux. M. Rafsandjani a toutefois précisé que « le dialogue » ne serait possible que « si les Etats-Unis renonçalent au recours à la force ». Le président iranien entendait ainsi désamorcer toute réaction de ceux qui, au sein du régime iranien, verraient dans son attitude une rupture avec les « principes éternels » de la révolution islamique énoncés par

#### « Par le dialogue et mon par la force >

problèmes du Liban ont des solurions qu'il faut trouver par le dialo-gue et et non par la force. Il faut procèder par l'intelligence et, je m'adresse à la Maison Blanche, nous vous alderons à trouver ces solutions », a-0-il ajouté en rappe-lant à plusieurs reprises qu'il fallait, pour cela, « renoncer a toute option M. Rafsandjani a pris nettement

ses distances avec le groupe qui affirme avoir pendu le lieutenantcolonel américain Higgins. « Il y a d'un côté un groupe inconnu et sans soutien, composé d'une poignée d'hommes qui luttent dans la clandestinité et ont annoncé avoir pendu une personne qu'ils détenaient (...) et de l'autre un Etat qui montre sa force au mépris de toutes les lois internationales et à la face de tous ceux qui s'en disent les défenseurs », a affirmé le président ira-nien. « Entre les deux, il y a les Etats-Unis et leur force militaire pour soi-disant résoudre le pro-blème du Liban. » Mais, a ajonté M. Rafsandjani, « ils ne veulent pas résoudre le problème du Liban mais bien y rétablir un régime consessionnel et faire de ce pays un « Israël maronite ». « Or, a-t-il encore dit, cela n'est pas possible car à l'épo-que de la proclamation de l'État d'Israël, la République Islamique n'existait pas encore... »

M. Rafsandjani a, une nouvelle fois, rappelé que la seule chose que l'Iran sait de « ce groupe que l'on ne connaît pas et dont on ignore les adhérents » était qu'il » faisait parti du peuple opprimé libanais». Il a poursuivi : • La solution est simple : le monde oppresseur devrait exiger la libération du cheikh Obeid pour mettre fin à cette crise. Les États-Unis devront faire pression sur Israël en le menaçant d'interrompre leur assistance. Mais l'option milisaire sera sans effet, sout comme la ace sur le peuple libanais qui n'admettra jamais une telle solu-tion ». « Renoncez à la solution militaire, car elle n'a d'efficacité nulle part dans le monde. La seule chose qu'elle permettra est de prolonger la vie de cet Israël mori-bond », conclut M. Rafsandjani, cependant que s'élevaient de la foule des fidèles réunis sur le campus les slogans « L'islam est victorieux »,

La réponse des Etats-Unis n'a pas tardé. Commentant les propos de M. Rafsandjani, le président Bush a affirmé aussitôt au cours d'un entretien avec des journalistes dans le bureau ovale de la Maison Blanche qu'il entendait « explorer au maxi-mum » l'offre d'aide du président iranien. « Je ne connais pas le rôle complet de chaque pays de la région dans tout cect, a-t-il dit, mais quand vous voyez une déclaration qui offre un espoir pour la libération de nos otages, c'est une déclaration que je veux explorer au maximum. Je suis content de cette déclaration, bien que je ne sache pas entièrement ce qu'elle signifie. - Il a poursuivi : Je suis encouragé mais je ne veux pas voir les espoirs des familles des otages augmenter puis être détruits

« Israël est détruit ».

M. Bush a refusé de confirmer ou de démentir les informations selon lesquelles il aurait ordonné des résailles si Joseph Cicippio avait été exécuté. «Si j'avais pris une endroit serait la dernière place pour en parler, a-t-il dit. Jaime penser qu'un vaste appel aux pays partout dans le monde a eu un rapport » avec la décision des ravisseurs de M. Cicippio, le groupe chiite Organisation de la justice révolutionnaire, a encore dit le président. « Je ne sais pas exactement, a-t-il ajouté. La réponse que j'ai eue à tous mes appeis personnels et celle qu'a eue le secrétaire général Perez de Cuel-lar ont réchauffé le cœur. Et c'est venu de tous les secteurs. J'ai été très très encouragé par cela, pour ce

Pour sa part, le porte-parole du ministre de la justice de Belgique a

on des droits de l'homme

ISABELLE VICHNIAC.

qui est de savoir où nous allons efforts ».

Les porte-parole de la Maison Blanche et du département d'Etat ont per la suite affirmé que les Etats-Unis poursuivront leurs efforts diplomatiques tous azimuts pour que ceux qui ont influence sur les preneurs d'otages fassent en sorte que coux-ci « mettent fin une fois otages ». Washington n'envisage pas d'établir de contacts directs avec Téhéran, avec qui les relations diplomatiques sont suspendues depuis 1980, ont indiqué les deux porte-parole. Les messages continueront d'être échangés par des pays tiers. Ils ont ajouté qu'ils n'étaient pas au de route des navires de guerre américains qui convergent depuis plu-sieurs jours vers les côtes du Liban et la mer d'Oman. Mais il n'est pas dans l'intérêt des otages que les Etats-Unis « fassent jouer leurs muscles en public », ont-ils souligné.

#### La médiation algérienne

A Beyrouth, l'ambassadeur d' Algérie, M. El Hasnaoui Khalidi a confirmé que son pays négociait la libération de tous les otages occidentaux retenus au Liban. Il s'est mon-tré optimiste. « Le problème des otages, a-t-il dit, est en train de se décanter. » Il n'a pas donné de précisions, mais a ajouté qu'une solution était probable depuis que M. Raf-sandjani était devenu président de la république iranienne.

« M. Rafsandjani, a-t-il dit, est un homme rationnel qui croit au dialogue. Sous son régime, l'Iran changera de style vis-à-vis de l'Occident. » Il a précisé que l'Algérie, à la demande personnelle du président Bush, avait désigné plusieurs médiateurs et des officiers de rang élevé des services de renseignement pour négocier avec les ravisseurs proiraniens qui détiennent la plupart des otages occidentanx. - (AFP,

#### En 1983

#### Les Etats-Unis auraient projeté deux raids contre le Hezbollah

Boston (AFP). - Les Etats-Unis ont failli lancer deux raids, an Liban en 1983, lorsque les services de ren-seignement américains ont appris que des extrémistes chittes y suivaient un entraînement, a affirmé l'ancien conseiller du président Ronald Reagan pour les affaires de sécurité, Robert McFarlane.

Après l'attentat commis le 23 octobre 1983 contre le guartier général des « marines » à Beyrouth, qui a fait 239 morts, les Etats-Unis avaient de « très bons renseigne-ments » selon lesquels des membres du mouvement pro-iranien Hezbollah s'entraînaient dans la vallée de la Bekaa, a déclaré M. McFarlane, jeudi soir 3 août, lors d'une émission sur une chaîne de télévision de Boston (Massachusetts).

Deux raids envisagés ont finalement avorté « à cause de notre propre chaîne de commandement militaire », a ajouté l'ancien conseiller. La première fois, les pilotes américains out tournoyé si longtemps audessus de la zone que la défense syrienne aurait pu « être alertée, les suivre et les abattre », selon M. McFarlane. La responsabilité de l'échec de cette tentative n'incombe pas aux pilotes mais à leurs supérieurs, coupables, selon hui, d'avoir conçu ces opérations de manière

Le deuxième raid était organisé en collaboration avec la France, dont 58 soldats out été tués dans un attentat commis également le 23 octobre à Beyrouth, a indiqué M. McFarlane.

Ce denzième raid a été annulé par le secrétaire à la défense américain. Caspar Weinberger, qui l'estimait trop risqué, a affirmé l'ancien conseiller. Selon lui, cette décision de M. Weinberger a fortement entamé la crédibilité des Etats-Unis et « mis un terme à tout espoir de s'occuper de ces terroristes ».

Les Etats-Unis n'ont jamais envisagé de raid pour libérer les otages au Liban, car ils n'ont jamais disposé de renseignements suffisamment fiables sur leurs lieux de détention, a précisé M. McFarlane.

Les déclarations de M. McFarlane ont été formellement contestées vendredi par M. Weinberger.

## Droits de l'homme

### Réunion d'un groupe de travail de l'ONU sur l'exploitation sexuelle et la prostitution des enfants

GENÈVE de notre correspondante

Il est rare qu'un ministre se érange pour une réunion d'experts dérange pour une réunion d'experts des nations unies. C'est cependant ce qu'a fait M Helen Boesterud, ce qu'à lair M. Helen Boesterud, ministre de la justice de Norvège, qui s'est rendue à Genève pour la réusion (du 31 juillet au 4 août) du groupe de travail de l'ONU sur l'esclavage consacrée à la prostitution et à la vente des enfants.

Le groupe, composé de cinq experts (1), après avoir examiné les rapports d'Etats membres, a entendu les témoignages, souvent bouleversants et parfois insoutenables d'apparentement les descriptions de la companie de l bles, d'organisations non gonverne-mentales (ONG) dont une société anti-esclavagiste de Londres, la Fédération abolitionniste internationale et Pax romana.

Depuis longtemps: des organismes tels que Sentinelles, Terre des hommes ou Défense des enfants International dénoncent, avec exemples à l'appui, diverses formes d'exploitation sexuelle des enfants du tiers monde, menées impunément par des trafiquants. Les Nations unies qui, déjà en 1959, avaient adopté une déclaration des droits de Penfant, ont fini, trente ans plus d'accord an cours de la dernière rés- tie de leur entourage.

nion de leur commission des droits de l'homme sur un projet de convention sur les droits de l'enfant, qui aura, s'il est adopté par l'assemblée générale, force de traité internatio-

texte ont trait, notamment, à la pro-tection de l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle. Les membres de la commission avaient tous affirmé qu'il fallait attribuer à la misère les causes de ce mal dont des centaines de milliers, et peutêtre un million et demi, d'enfams sont victimes.

#### Roumre le silence

Selon M™ Boestered, s'il est vrai que le combat nécessaire doit entreprendre et se poursuivre e particulièrement » dans les contrées de « tourisme sexuel », le problème existe, même s'il est souvent ignoré, « dans tous les pays », y compris dans le sien. Une enquête effectnée en Norvège indique que « 14 % environ des habitants du pays ont été soumis à des abus sexuels avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans ». Les victimes sont généralement des fillettes ágées de sept à dix ans. Les personnes qui en abusent - des hommes entre trente tard, le 8 mars 1989, par se mettre et cinquante ans - font souvent par-

Des données semblables ont été recueillies au Danemark, en Grande-Bretagne et en Suède. Les adultes incriminés encourent actnellement - en Norvège tout au moins, zux termes des nouvelles dispositions du code pénal — des peines pouvant aller jusqu'à vingt ans de prison. Il est important, souligne le ministre, de « rompre le silence » qui entoure ce genre d'affaire et d'attacher foi aux récits qu'en font

M Boesterud préconise d'ajouter aux mesures de prévention et d'assis-tance la réunion des familles démantelées par l'urbanisation, la création de centres d'accueil, la scolarisation des enfants des rues et des tandis. Une coopération pénale internationale devrait viser non senlement ceux qui profitent sur le plan finan-cier de l'exploitation des enfants (tenanciers de maisons closes, producteurs de matériel pornographique, organisateurs de tourisme sexuel, proxénètes et agents divers), mais aussi les clients eux-mêmes. Les uns comme les autres devraient être poursuivis et éventuellement extradés, de façon à « ne pouvoir espérer trouver refuge dans d'autres

estimé que tout pays européen devrait pouvoir « poursuivre sur son territoire telle agence de tourisme qui favorise de fait, dans le tiers monde, la prostitution d'enfants. De même, il peut se concevoir de poursuivre, en Belgique par exemple, le client belge d'un enfant qui se pros-titue en Extrême-Orient. » Tout comme le ministre norvégien, le représentant beige a recommandé la confiscation de « l'élément fonda-Pour ce qui est des pays du tiers monde, où sévit sur une grande échelle la prostitution enfantine, mental de tout réseau d'exploita-tion de la prostitution d'autrui ou d'exploitation des enfants aux fins pornographiques; c'est-à-dire

A l'issue de ses travaux, le groupe d'experts s'est attelé à la rédaction d'un rapport à l'intention de la sousde l'ONU, qui ouvre ses travaux le 7 août au Palais des nations sous la présidence de M. Ymer (Ethiopie) et qui devra se prononcer sur ce document dans une dizaine de jours. (1) M= Bautista (Philippines), M. Diaconu (Roumanie), M. Eide (Norvège, président); M= Ksentini (Algérie) et M. Varela Quiros (Costa-Rica)

### La lune de miel entre Cuba et Davidoff part en fumée

de notre correspondant

Finie la lune de miel entre Cuba et Davidoff. Apparemment rien ne va plus entre les autorités de La Havane et le célèbre marchand de cigares de Genève. Après des années d'entente cordiale où chacun trouvait son compte, tout indique que la rupture est bel et bien

Latente depuis un certain temps déjà, la dispute avait éclaté au grand jour à la mi-juillet quand, dans un communiqué publié à Paris, les représentants des taba cubains avaient annoncé la déci-sion de cesser la fabrication, réservée à la maison Davidoff, des pres tigieux havanes baptisés château-margaux, moutonou encore dom-pérignon. En revanautres cigares cubains bagués Davidoff continueront à être confectionnés et distribués. Expliquant cette décision, les autorités cubaines invoquaient « un désaccord persistant portant à la fois sur l'utilisation de la marque Davidoff, une politique des prix jugés trop élevés et la système de distribu-

Pau désireux d'alimenter la polémique après êtra devenu l'ambassadeur par excellence du cigare cubain à travers le monde, M. Zino Davidoff avait, dans un premier temps, laissé à ses associés de la maison Oettinger, de Bâle, le soin de réfuter cette version des faits. Mais, « devant l'agressivité de cette campagne et la mauvaise foi qui la caractérise », il a accepté de sortir de sa réserve, au coura de l'entretien qu'il nous a accordé dans une station des Alpes suisses où il passe quelques jours de

#### « Performant et exemplaire »

« Tout d'abord, précise M. Davidoff, c'est nous, et non la compa-gnie d'Etat Cubetabaco, comme elle le prétend, qui avons pris l'inidemier déjà, les commandes de nos grands « crus » de cigares. pénible qu'il y a plus de cinquente ans que le travaille avec les composé des cigares prestigieux de qualité régulière sous ma marque et, jusqu'à il y a trois ans, tout allait admirablement bien. Mais, depuis lors, nos critères de qualité ne sont plus respectés : feuilles trop serrées, vilaines capes, nervures apparentes, cideres secs ou de différentes sortes dans une même boîte. Nous avons reçu de nombreuses plaintes de clients et avons été contraints de détruire plus de deux cent mille cigares, invendebles. De plus, un stock identique que nous avons payé et que Cubatabacco se refuse à remplacer se trouve toujours en

» Les Cubains ne paraissent plus en mesure de fabriquer nos cigares selon nos critères de qualité exigés, il ne nous restait plus qu'à arrêter les commandes, ajoute-t-il. D'où la réaction des autorités de discréditer en lancant des accusations sans fondement et menson-

dant pas de trouver une solution amicale, sinon il faudra passer par le justice, et nous sommes prêts à eller jusque devant la Cour interna-tionale de La Haye pour défendre

Entre M. Zino Davidoff et Cubs, c'est déjà une longue histoire. Né à Kiev, il était venu en 1911, à l'âge de cinq ans, s'installer avec sa famille à Genève. Spécialiste des tabacs d'Orient et propriétaire d'un petit magasin dans la ville de Calviл, son père l'envoie, alors qu'il в vingt ans à peine, suivre un appren-tissage en Amérique du Sud, il ques laissés pour compte.

concurrents, qui doivent désormais passer par Oettinger pour s'appro-visionner, doutent d'une telle répartition des actions, les expor-tateurs cubeins ayant revendiqué 51 % des parts en leur faisant des propositions analogues.

« C'est une affaire de gros sous. Las Cubains veulent vendre le plus possible de cigares et augmenter coûte que coûte leur part du gâteau », répliquent encore les trois autres exportateurs helvéti-

des actions d'une nouvelle société, les 49 % restants revenant à la Cubatabaco. Mais beaucoup de ses cours appris qu'une société nous avons appris qu'une société suisse achèterait cash certains stocks 50 % mailleur marché. Non seulement Cube a perturbé la position des différents importateurs, mais alle a sussi terni l'image des cigares havanes et plus perticuliè-rement celle de la marque Davi-

doil is lited

« Je crois qu'il s'agit d'un problème plus politique que commer-cial, constate le célèbre marchand de Genève. Après le sucre, les cigares constituent l'un des principaux produits générateurs de



avant d'aboutir à Cuba, à La Vuelta, Abajo, ce berceau du havane. Il y restera cinq ans, apprenant à travailler la terre, à humer les feuilles et à confectionner à la main les cigares.

De retour en Suisse au début des années 30, il ne cessera jernais de travailler avec les Cubains, se boutique de la rue du Rhône devenant, au fil des années, le passage obligé des plus exigeants amateurs 1970 M. Fidel Castro lui-même, qu'il n'a d'ailleurs jamais rencontré, lui octroie l'autorisation de bequer à son nom des hovos-demonterrey. Huit ans plus tard c'est la consécration. Il commercialise des havanes sous son propre nom, et crée la prestigieuse gamme des

Ce sont ces relations privilégiées que les responsables cubains cher-chent aujourd'hui à remettre en cause. En fait, cette nouvelle stratégie ne concerne pas saulement Davidoff. Elle s'applique à l'ansemble des importateurs étrangers de havanes, qui, perfois, travaillent depuis plus d'un siècle avec Cuba et qui ont vu leurs contrats résiliés. Dans chaque pays d'exportation, abaco est en train de mettre sur pied une seule société de distribution sous forme de joint-venture administrateur commun. En Suisse, son choix s'est porté sur la firme Oettinger, qui détiendrait 51 %

Petit pays, la Suisse n'en est pas moins le troisième acheteur de havanes en Europe après l'Espagne et la France, et le premier consommateur par habitant. Au total, elle importe 8 % des cent millions de cigares cubains exportés. Les trois quarts sont vendus à des étran-gers, dont 45 % à des Français, le havane étant moins cher à Genève qu'à Paris. Et l'un des griefs adressés per Cube aux revendeurs est de pratiquer des prix exagérés.

Pour sa part, Davidoff rétorque que ses cigares sont facturés 5 % plus cher que les montecristos. Justifiant ces prix, il énumère les différents facteurs entrant dens l'évaluation du coût de ses cigares : « Nous contrôlons nous-mêmes sur place la qualité de la marchandise et des mélanges. Nous payons comptant à l'achet. Nous conservons nos stocks dans des chambres climatisées. Nous isolons nos charges d'approvision-nement des circuits commerciaux, sans parler des boîtes et coffrets de luxe que nous fabriquons à nos frais ni d'une trantaine de procès

intentés à des imitateurs ». Aux critiques lancées contre son système de distribution, M. Davi-daff répond que les responsables de Cubstabacco l'ant toujours jugé « performant et exemplaire » au point de l'adopter pour implanter leur propre marque Cohiba. De plus Davidoff reproche à Cuba de ne pas respecter ses contrats d'exclusivité et d'alimenter un marché oris avec des qualités incontrôlées.

devises de l'île. Or Cube a cruelle-ment besoin d'argent, ce qui expli-que probablement cette nouvelle orientation et l'apparition d'un marché parallèle. Mais par leurs sables cubains sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. » Si rien n'est encore irrémédia-

blement perdu, M. Davidoff ne dissimule pes une certaine crainte quant à l'avenir du classique havane. « Nous ne demandons qu'une chose, dit-il, c'est que la qualité soit de nouveau bonne mais je n'en suis pas sûr. Le laissar-aller s'est installé. Les Cubains n'ont plus les moyens de soigner leur sol et certaines tradi-tions sont perdues. Autrefois il fallait quatre ou cinq ans pour former un ouvrier du tabac. Or, ces dernières années, beaucoup d'entre eux ont été envoyés en Angola ou ailleurs et remplacés par des femmes sans qualification ni for-

Pour l'heure, les amateurs peu-vent être rassurés : M. Davidoff affirme avoir encore dans ses entrepôts des stocks lui permettant de voir venir les trois pro-chaines années. « Mais, ajoute-t-il avec philosophie, que voulez-vous, rien n'est éternel et si les exigences cigares ne sont pas respectées, je préfère qu'ils n'existent plus. » La balle est donc dans le camp

JEAN-CLAUDE BUHRERL

#### BOLIVIE

#### L'élection attendue d'un président de gauche inquiète les milieux d'affaires

Arrivé en troisième position lors de l'élection présidentielle du 7 mai, le candidat du Mouvement révolutionnaire (MIR), Jaime Paz, 7 mai, le candidat du Mouvement révolutionnaire (MIR), Jaime Paz, devait être élu par le congrès grâce aux voix des parlementaires du parti conservateur Action démocratique nationaliste, fondé par Pexdictateur (1971-1978) le général Hugo Banzer. Cette « alliance contre nature » disqualifierait le libéral Gonzalo Sanchez de Lozada, du Mouvement nationaliste révolutionnaire, qui avait recueilli près de 25 % des suffrages.

de notre correspondante

La virtuelle élection à la prési-lence du social-démocrate Jaime

dence du social-démocrate Jaime Paz a provoqué un mouvement de panique économique et financière en Bolivie, après quatre ans d'une inusuelle stabilité due à la politique néo-libérale du régime de Victor Paz Estenssoro. Jaime Paz a pourtant assuré qu'il n'avait pas l'intention d'introduire des changements traumatisants parce qu'il était d'accord, dans les grandes lignes, avec les drastiques corrections faites à partir d'août 1985 pour corriger les distorsions et moderniser l'Etat.

Le retour sur le devant de la scène

Le retour sur le devant de la scène de celui qui fut vice-président du régime de gauche d'Hernan Siles Zuazo (octobre 1982-août 1985) a pourtant créé un climat d'incerti-tude : son nom est associé à une époque d'anarchie économique et au sonvenir d'une hyper-inflation record (24 000 %) qui l'obligèrent d'ailleurs à avancer d'un au le transfert de pouvoir.

Cette « mauvaise réputation » est imméritée, plaident les « miristes » : « Sur trente mois de régime Siles, le MIR n'a été présent activement que pendant onze mois, c'est-à-dire pen-dant le tiers de la période gouvernementale, Sur sept ministres des finances qui se sont succédé pendant ce temps, le MIR n'a nommé que le premier d'entre eux. Celui-ci a abandonné son portefeuille, trois mois plus tard, en compagnie de tous les ministres du MIR, le parti ayant décidé de renancer à ses responsabilités exécutives à cause des rivalités existant entre les divers membres de la coalition (MIR, PC,

NICOLE BONNET.

#### PANAMA

### Suspension des négociations tripartites

PANAMA. - Les négociations entre le gouvernement panaméen, l'armée et l'opposition, menées sous l'égide de l'Organisation des Etats américains (OEA), ont été suspendues vendredi 4 août bien que les parties ne scient pas encore convenues d'un accord pour résondre la crise politique du pays. Les discus-sions, interrompues à la demande de l'opposition qui souhaite rencontrer plusieurs dirigeants latinoaméricains, devraient reprendre vendredi prochain. Les dirigeants de l'Alliance démocratique de l'opposi-tion civique (ADOC) ont indiqué qu'ils avaient, avant la suspension de la rencontre, proposé l'organisation d'un référendum, le 20 août prochain, sur la question du départ de l'homme fort de Panama, le géaéral Manuel Amonio Noriega.

La Conférence épiscopale du pensables » à la solution de la crise le départ du général Noriega et la suspension des sanctions économi- (AFP, Reuter)

ques américaines adoptées en 1988. Faisant référence aux élections du 7 mai dernier, annulées par décision du tribunal electoral trois jours plus tard, les évêques ont également estimé que « si la mullité des élections est irréversible, il faudra trouver une formule de gouvernement qui assure la passation des pou-voirs » prévue, selon la Constitution. le 1ª septembre prochain. L'assemblée des évêques a réaffirmé, en s'appuyant sur des résultats recueillis par l'Eglise catholique, que ces élections avaient été gagnées par l'opposition.

D'autre part à la suite de la mort d'un étudiant lors d'affrontements, jeudi, avec les forces de police, le ministère de l'éducation a annoncé la fermeture des universités pour une durée d'au moins trois jours. Le uniqué officiel précise que les écoles privées et publiques sont, elles, fermées jusqu'à nouvel ordre.

#### **ÉTATS-UNIS**

#### Reprise de l'aide économique à Haïti

international (USAID) a annoncé, vendredi 4 août, la signature d'un accord entre les gouvernements américain et haîtien pour l'envoi d'une aide alimentaire de 10 millions de dollars à Halti. Le Congrès a autorisé l'accord en raison des progrès réalisés par le gouvernement du général Prosper Avril dans sa lutte contre le trafic des stapétiants et pour une prochaine organisation

WASHINGTON. - L'Agence d'élections libres. L'aide économi-américaine pour le développement que directe des Etats-Unis avait été que directe des Etats-Unis avait été interrompue après l'échec, marqué de violents affrontements, des élections organisées par le gouverne-ment militaire en novembre 1987. Pour l'année budgétaire américaine de 1990, qui commence le 1<sup>e</sup> octo-bre prochain, le gouvernement a demandé au Congrès, qui ne s'est pas encore prononcé, 41 millions de dollars d'aide pour Hari. — (AFP,

## **Afrique**

#### SOMALIE

### Le gouvernement expulse le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés

NAIROBI correspondance

Le représentant en Somalie du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), M. Abdallah Saied, prié par les autorités gouvernementales de quitter le pays, devait arriver samedi 5 août à Nairobi. Aucune explication officielle n'a été avancée pour justifier ce que d'aucuns considérent comme une expulsion arbitraire et mal déguisée.

M. Abdallah Saied avait pris ses fonctions à Mogadiscio il y a quel-ques mois seulement. D'origine soudanaise, ce sonctionnaire des Nations unies est de confession musulmane, comme la majorité de ses compatriotes et comme l'écra-sante majorité de la population somalienne. Cette affinité cultuelle, qui a facilité ses contacts et ses rela-tions, n'a pas suffi à aplanir les divergences de vues entre le HCR et

Taudis que le gouvernement revendique - près de huit cent qua-rante mille réfugiés, le HCR sou-tient, en privé, que ce chiffre est - gonfié - du double au moins par rapport à la réalité. Les responsables des Nation unies à Genève, qui ont confirmé, vendredi, le départ de leur représentant à Mogadiscio, se gardent de tout commentaire.

Dans le nord de la Somalie, ravagé par la guerre civile, le HCR a réduit progressivement son aide, n'apportant désormais des secours qu'aux camps de Tug-wajale et de Boroma, près de la frontière éthio-pienne. Selon les Nations unies, l'accord de réconciliation, signé en 1988 par Addis-Abeba et Mogadiscio, aurait provoqué une diminution importante de réfugies éthiopiens. D'autre part, les violents combats qui ont éclaté en mai 1988 à Hargeisa - la capitale du Nord - et le climat général d'insécurité qui règne

question des réfugiés et, plus préci-sément, sur leur nombre réel. de puis lors dans la région, ont conduit le HCR à transférer, en conduit le HCR à transférer, en février 1989, ses « bureaux » de Hargeisa à Boroma et à réduire de sept à deux le nombre de ses permanents. Troisième donnée du pro-blème non négligeable bien que non officielle : les détournements de l'aide alimentaire opérés ici et là par les potentats locaux ou par les offi-ciers de l'armée régulière.

#### « Le cimetière de l'aide étrangère »

La Somalie, que les mauvaises iangues ont baptisée par ironie « le cimetière de l'aide étrangère », semble ne pas devoir faillir à sa réputation. Désastre économique et chaos politique obligent, la corruption et les trafics de contrebande sont desenue proposition comments par le devenus monnaie courante. Dans le nord du pays mais aussi dans le sud. La ville côtière de Kismaayo, principale garnison de la région, est un important lieu de passage des impordrogue fameuse, que l'on • broute • traditionnellement dans toute la corne de l'Afrique, permet aux notables et aux militaires de survivre, sinon de s'enrichir, de manière régu-lière. Les troubles qui ont éclaté au sein de l'armée gouvernementale, et notamment à Kismaayo, seraient, en partie, liés à ce trafic.

La majorité des officiers et des soldats somaliens sont originaires de la région de l'Ogaden. La disgrace politique qu'ils ont subje en janvier marquée par l'éviction speciacu-laire du ministre de la défense puis, laire du ministre de la défense puis, récemment par son arrestation — s'est très vite traduite à l'échelon local. Le général Noor, qui commandait la garnison de Kismaayo, aurait été écarté en mars dernier, et c'est un proche parent du président Siad Barre, membre du clan Marehan, qui aurait pris le contrôle des ventes de khat. Aux dissensions politiques et aux rivalités claniques s'ajouterait donc un élément « mafieux » non négligeable.

CATHERINE SIMON.

#### **BURKINA-FASO**

#### Libération des détenus politiques

Le chef de l'Etat burkinabé, le capitaine Blaise Compaoré, a gracié et fait libérer, jeudi 3 août, tous les détenus politiques et a accordé des réductions de peine à des prisonniers de droit commun, a annoncé la radio

Cent quatre-vingt-seize personnes bénéficient de la mesure de grâce présidentielle décidée à la veille du sixième anniversaire de la Révolution, « dans le cadre de la politique de décrispation et de désente prônée par le Front populaire », l'instance politique suprême du Burkina.

Parmi les personnes graciées et libérées, la radio a cité MM. Ernest Nongma Ouédraogo (ancien minis-tre de l'administration territoriale dans le dernier gouvernement du président Thomas Sankara), Mous-bila Sankara (cousin de l'ancien président et ancien ambassadeur du Burkina an Mali), le lieutenant Etienne Zongo et le sergent-chef Forego (anciens gardes du corps du capitaine Sankara), qui avaient été arrêtés après le coup d'Etat du 15 octobre 1987, qui a coûté la vie au capitaine Sankara. — (AFP.)

#### EN BREF

e BÉNEN : errestation à Paris d'Ahmed Cissé. – Ahmed Cissé, surnommé le « Raspoutine du Bénin » en raison de l'ascendant qu'il a exercé pendant plus de dix ans sur le président Mathieu Kerekou, a été arrêté à Paris fin juillet, a-t-on appris, vendredi 4 août, de source policière. Il a été incutpé de « recel de faux conné d'avoir sorti frauduleu 2,5 milliards de francs CFA (50 mil-tions de francs) de la Banque comde du Bénin, la principale banque du pays, virtuellement en faillite.

MALI: quatre étudiants torturés, selon Amnesty international.

— Amnesty international a dénoncé, vandredi 4 août, les tortures infligées à quatre étudiants de l'Ecole nationale des ingénieurs de Bamako, arrêtés pour défit d'opinion le 19 juin dernier. Dans un communique, l'organisation humanitaire indi-que que les quatre étudiants — Adama bantiri Coulibaly, Souley-mane Dembéé, Ibrahim Tangara et Boulkassoum Kiré - sont détenus sans jugement. Leur arrestation serait liée à leurs activités au sein de l'Association des scolaires et univeraitaires maliens non reconnue per l'Etat. — (AFP.)

### Europe

URSS: après quarante jours de travaux

### La session du Soviet suprême a marqué l'émergence d'un nouveau pouvoir législatif

POLIVIE

te les milieux d'affaires

The state of the s

a attendue d'un président de gand

position have de l'élection principal de l'élection principal de l'élection principal de l'élection de l'élection

the death to the manage,

Secretary of the party of the p

Courte a maintaine brains

a har trans and a tegra

MIN TO SEE THE SEE STATE

date to the de la person par management

Commercial Control of Control of

of the property of the propert

Chang on on the change is Section States and Section 1981

Marian and a second

Butter of the control about the

Faural meretar sa ter

中田田 いいてい さいたのは故と

See Attend to being the fig.

Professional Contract of the C

mar Lenan big bitting

samera e tar Time ma

year system in the search rate.

The company of the script.

A para contentra da 1988.

TO A TO A STATE OF THE STATE OF

Acres 18 12 15 12 12 12 18 18 18

 $|\nabla g(x)| = ||g(x)||^2 + \left(1 + \frac{1}{2} \frac{|g(x)|}{2} + \frac{1}{2} \frac{|g(x)|}{2} \right)$ 

the same of the second of

And the second s

EN EREF

a Filtran Cal

Property of the open of

No. of States

· 7-214 0-225

les fac de l'aide économique

-

PANAMA

des négociations triparis

ATCOLL ROSE

The second sections and the few lands of the second Total dissertation entiresiate for an analysis of the second seco

de notre correspondant

Après quarante jours de travaux, le nouveau Soviet suprême a achevé, vendredi 4 août, une première ses sion au cours de laquelle sont apparus les débuts d'un nouveau pouvoir législatif en URSS. Cette session, entamée le 26 juin, constituait en tout cas pour plusieurs députés l'ébanche d'un transfert du pouvoir, sans partage depuis des décennies, du Parti communiste soviétique vers le Parlement, qui n'était amparavant qu'une simple chambre d'enregistrement des déci-sions du comité central et du bureau politique. Tout cela appartient au passé et, selon la réforme voulue par Mikhail Gorbatchev, le Soviet supaème est maintenant un organe qui se réenit plusieurs mois par an pour examiner l'action du gouverne-ment et approuver la nomination de ses ministres, alors que ses sessions antérieures se réduisaient à de funè-bres et invariables votes à l'unanimité lors de réunions qui ne duraient que quelques jours chaque année.

« Nous voyons déjà un déplacement du pouvoir vers les Soviets », a ainsi estime à la fin des travaux Roy Medvedev, un ancien dissident devenu maintenant député. Plus pru-deut, Gavril Popov, l'académicien réformateur qui venait d'être élu le week-end dernier à la direction d'un groupe parlementaire de « ganche », premier du genre depuis les débuts du pouvoir soviétique, a considéré, pour sa part, qu'il était trop tôt pour se prononcer sur ce transfert du pouvoir. Il a notamment rappelé que tout dépendrait du renouvelle des effectifs du Soviet suprême, un cinquième du Parlement soviétique devant être renouvelé chaque année.

#### Le coup de toumerre des grères

Mais il n'est pas impossible que les opinions évoluent rapidement au choc des échanges d'idées et des débats qui ont été retransmis, de surcroît, à la télévision et ont contribué ainsi à la politisation de la population. Les Soviétiques avaient déjà déconvert avec délice les charmes des joutes politiques lors du congrè des députés du peuple, même s'ils furent nombreux à manifester, à la fin des travaux, leur déception devant l'absence de résultats rait lui-même récemment que l'un des principaux résultats du Congrès des députés était d'avoir contribué à la « politisation » de la population.

Même si les débats au Soviet suprême revêtaient un côté beaucoup plus technique et, disons-le, moins passionnel que ceux du Congrès, les travaux du Parlement soviétique ont également contribué à la formation politique de la population. Mikhail Gorbatchev a luimême estimé que cette première session avait constitué une « véritable école de politique, une université »

pour les Soviétiques. Embourbé, dans un premier temps, dans de longues procédures de nomination des ministres du gouvernement, les travanz du Soviet suprême se sont soudainement dramatisés avec le formidable coup de tonnerre que représentèrent pour le

mineurs. Les députés se rendaient aine, député de Moscou, mais aussi compte alors, si besoin était, que la situation sociale et économique du l'historien Youri Afanassiev. situation sociale et économique du pays était grave et qu'il fallait activer le rythme des travaux.

Plusieurs parlementaires interrogés à l'issue de la session recon-naissaient d'ailleurs que les grèves des mineurs et la menace d'un arrêt de travail dans les chemins de fer à partir du 1" août avaient donné un coup de fouet à leurs travaux. Pour la première fois dans l'histoire du pays, des députés éponsaient ouver-tement les revendications de la popu-lation et expliquaient les doléances

Les cadres locaux, accusés de carence dans leurs fonctions, sachant fort bien qu'ils ne seront pas réélus lors de la prochaine échéance électorale, mais ansai les syndicats furent mis au ban des accusés, et un député lituanien appelait même à créer des syndicats indépendants.

La longue procédure de désignation des membres du gouvernement, où l'on vit notamment, pour la première fois dans l'histoire soviétique, des candidats reponssés par les parlo-mentaires, cédait alors la place aux discussions consacrées à différents projets de lois. Le rythme des travaux s'accélérait les derniers jours et les députés adoptaient toute une série de lois portant notamment sur l'augmentation des retraites et des peusions aux catégories les plus démunies de la population, sur l'imposition des coopératives, des dements aux lois sur les entreprises d'Etat qui leur permettront d'être plus autonomes vis-à-vis du pouvoir central et enfin un projet de texte sur les grèves, présenté en catastrophe par le président des syndicats, qui ne devrait être finalem adopté qu'en septembre prochain, lors de la deuxième session parle-mentaire, après discussion publique.

Cette session parlementaire a également été marquée par un événe-ment de taille : la création d'un groupe parlementaire au sein du oviet suprême, appelé « groupe inter-régional », et qui rassemble des députés progressistes, dont Boris Elt-

Tont d'abord accusé de chercher à créer la division dans les rangs du Soviet suprême, ce « groupe interrégional », qui réunit quelque deux cent soixante-dix députés, semble avoir acquis rapidement assez de notoriété. Le président de la cham-bre de l'Union, l'une des deux chambres du Soviet suprême, M. Evgueni Primakov, avait d'ailleurs assisté aux travaux du groupe il y a une semaine en l'appelant à collaborer davantage aux travaux du Parlement.

#### « Pas de panique »

Autre innovation, qui montre la nouvelle importance accordée au Parlement soviétique: M. Gorbai-chev a présenté devant les députés un rapport sur ses récents déplace-ments en Grande-Bretagne, en RFA et en France, ainsi que sur l'état actuel des relations internationales. Les compte-rendus de politique étrangère étaient réservés jusqu'ici aux instances supérieures du Parti

Lors de son discours de clôture. Mikhail Gorbatchev s'est félicité du travail accompli par les députés et a souligné que le Soviet suprême avait « confirmé qu'il était l'organe suprême du pouvoir ». Il a estimé aussi que le nouveau parlement constitusit uno « garantie que la perestroïka était irréversible ».

Reconnaissant que les discussions s'étaient parfois quelque peu enli-sées, le numéro un soviétique a toute-fois aussitôt ajouté que les députés avaient acquis de l'expérience de jour en jour ». Il a enfin démenti qu'un vent de panique ait soufflé sur les dirigeants soviétiques au moment des grèves. « Ce n'est pas de la pani-que. C'est la pérestroïka », a lancé Mikhail Gorbatchev. De même, les travaux ont prouvé que le . pluralisme d'opinions ne constituais pas un obstacle à l'unité d'action ».

Les députés devraient maintenan se retrouver dans la deuxième moitié de septembre. - (Intérim.)

#### TURQUIE

### Nombreuses protestations après la mort de deux détenus politiques

De nombreuses protestations s'élèvent en Turquie après la mort, mercredi 2 août, dans la prison d'Aydin (à 100 kilomètres d'Izmir), de deux détenus qui faisaient la grève de la faim depuis trente-cinq jours. Les deux hommes venaient d'être transférés de la prison d'Eskischir, à 300 kilomètres de là (le Monde du 5 août).

La Ligne des droits de l'homme, l'association des familles de détenus politiques Tayad, une partie de la presse et le principal parti d'opposition, le Parti populiste social-démocrate (PPSD), ont mis en cause les autorités pénitentiaires pour ce transfert « épuisant », dans « un fourgon blinde sans aération » que l'état des grévistes de la faim ne leur permettait pas de tolérer. Les familles des deux hommes affirment qu'ils out été - battus à mort - à pays l'annonce des grèves des leur arrivée à la prison d'Aydin.

Le PPSD et le barreau d'Ankara ont demandé la démission du ministre de la justice, M. Oltan Sungurlu. Les députés du PPSD ont également amoncé vendredi leur intention de demander une enquête du Parle-ment sur les responsables médicaux des prisons qui ont pris la décision du transfert.

Selon M. Fevzi Argun, responsable d'une organisation des droits de l'homme, plusieurs centaines de détenns se seraient joints, après la mort des deux prisonniers, au mouvement de grève de la faim qu'observaient depuis la fin juin 282 autres prisonniers pour protester contre leurs conditions de détention. Enfin, une cinquantaine de per-

sonnes accusées d'avoir organisé jendi à Istanbul une « manifestation illégale » de protestation ont été déférées vendredi matin devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Un millier de personnes avaient par-ticipé à cette manifestation qui dénonçait la circulaire du 1s août 1988 du ministère de la justice réglementant les conditions pénitentiaires des détenus politiques, à l'ori-gine de la grève de la faim. Une campagne de pétition demandant l'abrogation de cette circulaire est en circulation en Turquie.

Les deux détenus morts mercredi staient membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK. marxiste léniniste séparatiste). L'un d'entre eux, Mehmet Yalçinkaya, avait été condamné à mort tandis avant eté condamne à mort tandra que le procès de l'autre, Huseyin Husau Eroglu, était toujours en cours. Ce sont les treizième et qua-torzième détenus politiques morts en prison depuis le coup d'Etat mili-taire de septembre 1980, selon la presse turque. - (AFP, Reuter.)

€ Enquête sur une « bavure ». Les autorités judiciaires turques ont ouvert une enquête à la suite de la mort de trois paysans lors d'une opération de l'armée, qualifiée de « bavure » par l'opposition et la presse turques, a-t-on appris vendredi 4 août à Diyarbakir (sud-est de la Turquie). Trois paysans de Yoncali avaient été tués près de leur village par une patrouille de l'armée, selon la presse et l'opposition turques, se basant sur des témoignages. Scion ces mêmes sources, les victimes étaient soupçonnées par les autorités provinciales d'être membres du Mouvement indépendantiste kurde, le PKK. - (AFP.)

Les autorités chinoises ont catégoriquement démenti, samedi 5 août, des informations selon lesquelles M. Deng Xiaoping scrait dans un M. Deng Xiaoping scrait dans un très grave état de santé. Il s'agit, a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères, de « rumeurs sans fondement et malinientionnées ». La presse de Hongkong et une agence de presse japonaise avaient rapporté la veille que M. Deng était très souffrant, voire moarrant ou déjà décédé. L'agence Jiji citait des sources non identifiées selon lesquelles les plus hauts dirigeants chinois s'étaient rendus à son chevet, mercredi, dans la station balnéaire de Beidaihe, où M. Deng passe régulièrement l'été. Le vieux dirigeant chinois, qui atteindra l'âge de quatre-vingt-cinq ans ans le 22 août, souffrirant de la prostate selon diverses informations non officielles qui n'ont pas été formellement démenties. L'agence japonaise ajoutait qu'il souffrait aussi d'un cancer du larynx.

PÉKIN

de notre correspondant

Comme à plusieurs occasions dans le passé, les rumeurs sur l'état de santé de M. Deng out aussitôt provoqué une chute sensible de la Bourse de Hongkong : cinquante points en une journée pour l'index. Hang Seng qui lui sert de baromètre. Sans attendre Pékin, les services de l'agence Chine nouvelle à Hongkong, qui font office de représenta-tion officielle du régime commu-niste dans la colonie britannique, s'étaient empressés de démentir les rumeurs afin de freiner le glisseme de l'indice boursier local, symbole du capitalisme que la Chine popu-laire s'efforce de préserver pour

Asie

Les autorités démentent les rumeurs

l'avenir du territoire. M. Deng n'a pas été vu en public depuis le 9 juin. Après trois semaines de disparition suivant sa rencontre historique avec Mikhail Gorbatchev, il avait fait alors une réapparition spectaculaire devant un aréopage de militaires — le film de cette réunion fut diffusé ultérieurement par la télévision sans le sou -pour justifier la répression du soulèvement populaire tout en insistant pour que la ligne dure triomphant

sur le mauvais état de santé de M. Deng Xiaoping pas la Chine sur elle-même. M. Deng n'a ensuite assisté à aucune des réunions formelles des instances qui ont entériné l'éviction de son deuxième dauphin, M. Zhao Ziyang, au profit d'un homme de transition, M. Jiang Zemin. Plus encore que sur l'état de santé réel du vieux dirigeant, cette nouvelle irruplatrice de l'état de « breinévisation » dans lequel la crise du printemps a laissé le régime chinois, treize ans après la mort de Mao.

e Défection de quatre diplo mates. - Trois diplomates chinois ont obtenu l'asile politique en Grande-Bretagne et une quatrième demande est en cours d'examen, a anoncé, vendredi 4 août, le Foreing Office. Au total, une vingtaina de diplomates chinois ont obtenu l'asile politique à l'Ouest depuis les événements de la place Tiananmen.

#### **JAPON**

### Le nouveau style de l'empereur Akihito

(Suite de la première page.)

< Leurs Majestés n'ayant pas l'habitude des conférences de presse, s'il y avait un soupcon d'équivoque sur le sens des réponses, les fonctionnaires de la maison impériale devaient en donner la version « exacte » après le départ de l'empereur et de l'impératrice, afin de prévenir toute interprétation qui aurait pu dévier de l'orthodoxie...

Précantion qui n'évita pas quel-ques ambiguités : l'empereur ayant exprimé la volonté de rester fidèle à la Constitution, une controverse s'ensuivit sur la traduction en anglais de l'expression employée qui signifie soit « défendre », soit « obéir à ». La seule réponse « politique », encore qu'indirecte, faite par l'empereur Akihito concerna la responsabilité éventuelle de son père dans la guerre.

> Malgré l'entrée en lice de deux autres candidats

#### M. Kaifu est assuré d'être élu **premier ministre**

Trois candidats out formellement posé, samedi 5 août, leur candidature à la succession du premier ministre japonais, M. Uno, mais l'ancien ministre de l'éducation, M. Toshiki Kaifu, était d'ores et déjà assuré de l'emporter, en raison du soutien apporté à sa candidature par les principales factions du Parti libéral-démocrate (PLD) au pou-voir au Japon. Le nouveau président du PLD, qui deviendra obligatoire-ment premier ministre en raison de la majorité détenue par les conserva-teurs à la Chambre basse, sera formellement élu, mardi, par les parlementaires du parti. Il sera confirmé dans ses fonctions de premier minis-tre, le lendemain, par la Diète. M. Kaifu, cinquante-huit ans, a été le premier à annoncer, mercre candidature, à l'issue d'une série de manœuvres en coulisse et après avoir reçu l'assurance qu'il serait soutenu par les principales compo-santes du PLD, en particulier celle, déterminante, de l'ancien premier ministre Nobora Takeshita.

Pour rendre l'élection plus crédible aux yeux de l'opinion publique mais aussi à ceux de la base du parti, qui réclamait davantage de nocratie, deux autres candidats sont entrés en lice au dernier soixante-deux ans, et l'ancien minis tre des transports, M. Shintaro Ishihara, cinquante-six ans, tous deux présentés par de petites factions du PLD. - (AFP.)

 CAMBODGE: les commissions de la conférence de Paris su travail. - Les travaux de la conférence de Paris e ont commencé très sérieusement » en commissions, avec pour objectif de conclure « pour la fin août » un « accord général », a déclaré, vendredi 4 août, un porteparole de la coprésidence française. Une rencontre entre les deux coprésidents de la conférence, le ministre français des affaires étrangères, M. Roland Dumas, et son homologue indonésien, M. Ali Alatas, aura lieu aux alentours du 15 août pour faire le point sur l'évolution des travaux. a-t-on précisé de même source. Les trois commissions de travail proprement dites ont mis en place leurs structures. La commission de coordination s'est réunie deux fois, ainsi que le comité ad hoc sur la « réconciliation nationale s. - (AFP.)

Il est très important de défendre la liberté d'expression, qui est à la base de la démocratie », déclara-til en réponse à une question sur les possibilités de discussion du système impérial. Cette liberté d'expression inclut-elle la question de responsabilité de l'empereur Showa dans la guerre ? « Oul. Elle l'inclut », répondit l'empereur.

#### Trente-sept minutes L'empereur Akihito semble

bénéficier de la liberté d'expression, dont il défend le principe, moins que tout autre Japonais, comme en témoigna le caractère convenu de ses réponses. Il semble, notamment, qu'il y ait une différence substantielle entre les « regrets » formels, attristés mais finalement dilatoires, exprimés officiellement dès qu'est évoquée la question de la guerre (et auxquels, une nouvelle fois, l'empereur eut recours), et les formules d'un contenu moins vague qui sont employées lorsqu'il reçoit en privé des hôtes étrangers — comme plu-sieurs versions controversées de certaines de ces andiences le lais-sent supposer. Ce fut le cas dernièrement, lors de l'entretien entre l'empereur Akihito et le pren ministre chinois Li Peng : l'ambas-sade de Chine à Tokyo en donna une version qui entraîna une mise

au point de la maison impériale. Si l'empereur Akihito paraissait malgré tout répondre avec une certaine aisance aux questions, l'impé-ratrice semblait plus tendue. Faisant preuve de cette réserve stéréotypée de la femme japonaise, attentive et opinant de la tête lors-

3 mois

que l'homme s'exprime, elle répon-dit néanmoins à plusieurs reprises à des questions, ne s'animant un peu que lorsqu'on lui demanda son opinion sur les produits étrangers.

Elle parut alors inopinément détendue pour quelques brèves secondes, demandant qu'on lui répète la question qu'elle avait oubliée. Relativement ouvert, le couple impérial refusa cependant de faire le moindre comm sur le mariage du prince héritier. qui reste un curieux tabou.

Cette conférence de presse était déjà en soi un signe d'évolution (d'ailleurs, pour la première fois, on utilisa l'expression « conférence de presse », alors que, jusqu'à pré-sent, on l'évitait, car elle implique que l'on place l'empereur et les son objectif était de montrer que la famille impériale entendait « vivre de manière plus consorme à la société moderne », comme le déclara d'ailleurs l'empereur, elle n's atteint que partiellement son objectif : elle suivit un scénario minuté (trente-sept minutes) et un protocole d'un formalisme encore pesant, sinon quelque peu anachro

Contrairement à s bien qu'il ait renoncé à son ess divine, menait une existence à part, l'empereur Akihito, qui subit chaque année un examen médical complet et donne son sang à la Croix-Rouge, paraît davantage de ce monde. Mais il hu faudra sans doute des années avant de réussir à faire évoluer la rigide maison impériale.

PHILIPPE PONS.

# ABONNEMENTS VACANCES

VOUS N'ÉTES PAS ABONNÉ : Renvoyez-nous le bulletin ci-dessous, accompagné de votre règlement par chèque ou par Carte bieus. VOUS ÊTES DÉJA ABONNÉ: Vous n'avez aucun supplément à payer pour que le Monde vous suive en vacances, partout en France métro-

politaine. Renvoyez-nous simplement le bulletin ci-dessous sans oublier de joindre votre bande. 150 F 210 F 150 F 261 F

TARIF PAR AVION, NOUS CONTACTER AU : (1) 42-47-88-72 « LE MONDE » ABONNEMENTS BP 50709, 75422 PARIS CEDEX 09

| Attention : In mise en place de votre abonnement vacances aéceseite un délai de 10 jours |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ××                                                                                       |
| VOTRE ABONNEMENT VACANCES: DURÉE                                                         |
| du au                                                                                    |
| VOTRE ADRESSE DE VACANCES :                                                              |
| NOM PRÉNOM                                                                               |
| N° RUE                                                                                   |
| CODE POSTAL VILLE                                                                        |
| PAYS                                                                                     |
| VOTRE RÈGLEMENT :      CHÈQUE JOINT                                                      |
| VOTRE NUMÉRO D'ABONNÉ (si vous êtes déjà abonné)                                         |
|                                                                                          |

Sur minitel 3615 LEMONDE code ABO

Le Monde JUILLET-AOUT 1989

#### LE DROIT DES ENFANTS

A quelques mois du vote per l'ONU d'une convention sur. les droits des enfants, Monde Dossiers et documents fait le

- point sur ce problème de société. • Le projet de convention : 50 articles pour défendre les
- soldats, enfants victimes, enfants emprisonnés, torturés. • Les effets de la surpopulation et de la misère : l'absence

a Le sort des enfants dans un monde de conflits ; enfants

de soins et d'hygiène. La prostitution, la commerce des Des droits bafoués dans les pays développés : les mauvais

traitements. Les accidents domestiques. L'intolérance. Avec des adresses, des orientations bibliographiques

et le panorama des droits de l'enfant en Europe. CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX



# Société

#### ENVIRONNEMENT

Accalmie sur le front du feu

### Vingt-deux suspects interpellés

Sur le front du seu, une trêve toute relative s'est établie à l'aube du samedi 5 août. Des centaines d'hommes, dont un commando héliporté et plusieurs bombardiers d'eau, s'employaient à contenir deux incendies continuant à courir dans la garrigue à Naus-les-Pins (Var) et au Vigan

La liste des victimes s'allonge. Un jenne Corse de vingt-deux aus est mort vendredi soir à Lyon des suites des brûtures qu'il avait subies au début de la semaine, portant à quatre le nombre des décès provoqués par les feux dans l'île de Beauté. Parmi les pompiers blessés, plusieurs sont dans un état préoccupaut. C'est le cas d'un sauveteur corse, qui se trouve à l'hôpital des grands brûlés à Lyon, et d'un sergent-chef du Val-d'Oise, qui a été brûlé à près de 80 % en tentant d'arrêter un feu de chaume allumé par un agriculteur près de la ville nouveile de Cergy-

La chasse aux incendiaires se poursuit activement. Vingt-deux suspects out été interpellés ces jours derniers. Plusieurs d'entre eux sout déjà inculpés et écroués. Dans le Gard, un jeune bomme qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales a avoué avoir allumé plusieurs feux pour assister au ballet aérien des Canadair». Dans les Bouches-du-Rhône, c'est un enfant de douze ans qui a provoqué l'incendie ayant détruit 1 000 hectares de pinède, pour renger son père injurié par un garagiste local.

En Gironde, les gendarmes out arrêté un ouvrier forestier de vingt-six ans qui a avoué avoir mis le feu sous les pins pour «faciliter son travail

Ces faits out amené M. Pierre Arpaillange, ministre de la justice, à donner aux procureurs généraux des consignes de sévérité. Selon le garde des sceaux, les incendies de forêt « doirent faire l'objet d'enquêtes minutieuses en vue d'en rechercher les auteurs volontaires on involontaires. M. Arpaillange avait indiqué au début du mois de juillet qu'il y avait lieu de « requérir une mesure de placement en détention» à l'égard des pyromanes. A l'encoutre de ces derniers, le code pénal prévoit des peixes d'emprisonnement de cinq à dix ans et une amude de 5000 F à 200000 F. Les incendiaires involontaires encourent, selon le code forestier, de six à onze mois d'emprisonnement et des amendes de 1 300 F à 20 000 F. Ces peines peuvent être doublées lorsque le sinistre a entraîné mort d'homme. De son côté, M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur, a souhaité vendredi 4 août, lors de sa tournée d'inspection dans le Gard, que, à l'occasion de la réforme du code penal, les peines prévues pour les incendiaires soient alourdies.

#### L'élevage ovin et la lutte contre les incendies

### La disgrâce des bergers

(Suite de la première page.)

Les campagnes se sont vidées. Les piémonts et les montagnes aussi. Le mouton et la chèvre ne nourrissaient plus leur homme. Sous le pas des exclus du pastoralisme a prospéré la

Les 75 000 éleveurs de moutons de l'Hexagone ne prétendent pas substituer aux Canadair le pacage de leur paisible animal. Ils savent en revanche que multiplier par dix le nombre de ces avions gonflés d'eau n'empêchera pas les feux de partir si mouton a depuis longtemps prouvé ses qualités de pare-feu. On pouvait s'amuser des bergers landais juchés sur leurs échasses. Sans la saignée pestorale de ces dernières années, 3 000 hectares de forêt n'auraient pas succombé récemment aux flammes en quarante-huit heures, dans cette région où la maïs s'entoure trop souvent d'herbes hautes... Le mouton pour prévenir les risques naturels, les avalanches, les glissements de terrain ou les incendies? Le mouton pour fixer l'homme sur son terroir avant les premiers signes de la friche ? L'idée, faute d'être moderne, met du temps à germer. Comment nier cependant que les trois quarts du cheptel ovin français occupent les régions défavorisées de la moitié sud du pays, les reliefs accidentés, les terres de rien? Entre 1980 et 1988, le troupeau s'est dégarni d'un million de brebis, soit 20 % des effectifs.

#### Dix-sept communes du Gard s'organisent contre les feux de garrigue

A l'initiative de M. Jean Bousquet, maire de Nîmes et député (apparenté UDF) du Gard, dixsept communes de ce départe-ment ont décidé de s'organiser pour prévenir et combattre les incendies de garrigue. Cette déci-sion fait suite aux déclarations de M. Bousquet qui, après les feux catastrophiques qui ont devasté 1700 hectares de garrigue aux portes mêmes de sa ville, avait reproché à l'Etat de n'avoir pas bilisé tous les moyens disponibles. Assumant ses responsa-bilités, la député du Gard a donc pris le parti d'assurer son auto-

Son plan prévoit que les unités militaires locales organise-ront en « période rouge » des dissussion. Un protocole sera aigné avec les aéroclubs pour que leurs adhérents effectuent des vols d'observation.

Les communes elles-mêmes ments aux limites des zones habitées et les agriculteurs ouvriront des coupe-feu dans les chaumes. Plans de circulation aux périodes dangereuses, amé-lioration des réseaux de communication et équipements anti-feu des vehicules municipaux sont également prévus. Devis : 1 mil-tion de francs.

· Si la tendance se poursuit, la France perdra plus du tiers de ses moutons d'ici à la fin du siècle », prévient la FNO. « Là où les feux prennent, constate M. Métayer, les troupeaux ont diminué de 25 %.

### Déficit

La mise en quarantaine du mouton ne se justifie en rien par de quelconques excédents qui gagne le monde paysan. Le seu, encompreraient le marche. La France a importé en 1988 pour 2 milliards de francs de viande ovine (100 000 tonnes ), l'équivalent de cinq millions d'agneaux qui auraient pu, sans rechigner, valoriser les surfaces fourragères et les prairies non labourables, abandonnées par les producteurs de lait depuis l'instauration des quotas. D'aucuns notent avec malice que l'affaire des faux époux Turenge n'a rien arrangé. La France, qui importait 4 200 tonnes par an de mouton néo-zélandais avant le sabotage du Rainbow-Warrior en achète désormais 6 000 tonnes.

Revenir à nos moutons » n'est pas nécessairement un retour en arrière. Les initiatives se multiplient dans le Lubéron, le massif des Maures, le Var et les Hautes-Alpes, pour ramener les troupeaux sur leurs parcours d'antan afin de mieux gérer les grands espaces du Midi, migarrigue, mi-forêt.

C'est au printemps que le nettoyage des herbes et broussailles est le plus efficace, avant la grande montée de sève qui transforme la végétation en brasier géant. Réintroduire le mouton suppose un autre cheminement. culturel celui-là, de la part des agriculteurs et des pouvoirs publics. Maintenir une activité pastorale dans les zones sensibles n'est pas nécessairement dégradant pour l'image du monde paysan, qui préfère, c'est vrai, mettre en avant la compétitivité de ses céréaliers. Verser un revenu décent aux bergers de cette fin de siècle n'est pas non plus une injure faite au contribuable, si le mouton, par la seule présence

Levée de l'état d'urgence au Manitoba. — Saule la pluie qui est enfin tombée avec une relative abon-dance sur le Canada a pu stopper les dance sur le Canada a pu stopper les immenses incendies ravageant les forêts de la province du Manizoba depuis plusieurs semaines. Les autorités ont décidé de lever l'état d'urgence, mais, sur les 25 000 personnes évacuées le mois dernier — des Indiens pour la plupart — 2 500 seulement ont été autorisées à regaoner leurs campements. On estime gner laurs campements. On estime que plus de 2 millions d'hecteres de coniferes sont partis en fumée maigré le déploiement d'importants moyens de lutte ayant de la coûté l'équivalent de 180 millions de

humaine qu'il suppose, rend la nature moins inflammable.

Tirer le berger de l'oubli pour sauver la forêt du feu, c'est sans doute battre en brêche l'idéologie agricole dominante, assise sur les impératifs de rendements à l'hectare et de stricte rentabilité; sur l'idée aussi que l'agriculture francaise sera d'autant plus moderne qu'elle sera moins nombreuse. Le mouton sera peut-être l'emblème du contre-courant écologique qui à l'esu vendredi 4 soût dans l'après-C'est dire qu'on n'est jamais trop pour l'éteindre quand il est dans la maison.

ÉRIC FOTTORINO.

#### L'incendiaire n'est pas un pyromane

Alors que le terme de pyromane est le plus souvent ut c'est, au contraire, à des incen-diaires qu'on doit la majorité des incendies criminels récents. « Les incendizires allument des feux par vengeance, par jalousle ou par intérêt, mais sens souffrir d'aucun déséquilibre mental. Ils relèvent donc du droit commun », explique le professeur Jean-Marc Albi (hôpital Saint-Antoine, Paris). Incendiaires donc l'ouvrier agricole qui voulait mieux débroussailler son champ et le jeune garçon qui voulait venger son père.

Les pyromanes, en revanche, provoquent des incendies pour jouir du spectacle, auquel ils prennent un plaisir pervers. Il existe d'ailleurs plusieurs types de pyromanes selon les critères psychiatriques. Certains sont des débiles légers, d'autres peuvent être, au contraire, d'une intelli-gence supérieure. Beaucoup d'entre eux sont des psychotiques révant de purifier le monde par le feu. Enfin, les psychiatres insistent tous sur la publicité jouerait un rôle de « déclen-cheur » chez les pyromanes en

• Dix nouveaux Canadair Dix nouveaux Canadair fivrés à l'Espagne. — Canadair, division aéronautique du groupe canaden Bombardier, a annoncé le 3 juillet la vente de dix avions-citemes d'un nouveau modèle à l'Espagne. Ils font l'objet d'un contrat de plus de 1,2 milliard de francs selon lequel Canadair sera également chargé d'équiper quinze autres appenais aspagnois plus anciens avec un nouveau moteur à turbopropulsion Pratt et Withney. Il doit améliorar les performances des avions et permettra formances des avions et permettra d'effectuer trois mille heuras de vol

entre deux révisions. entre deux révisions.

L'Espagne est le premier scheteur étranger du nouveau Canadair. Les pourpariers engagés depuis trois ans entre le gouvernement français et la firme canadienne, pour la vente d'une douzaine de ces nouveaux prions-dispresse prions de ces nouveaux prions-dispresse prior de ces nouveaux prior de ce avions-citames, n'ont toujours pas

Selon les écologistes italiens

### Trop de baignades douteuses sur la Côte d'Azur

de notre envoyé spécial

Un malhent n'arrive jamais scul. Le vent n's pas encore balayé les fumées des incendies qui viennent de ravager la Côte d'Azur que déjà les vacanciers apprennent une autre mauvaise nouvelle : plusieurs de leurs baignades préférées sont de qualité douteuse et certaines sont mêmes franchement polluées. Des chiffres tout à fait précis ont été rendus publics, jeudi 3 août, par une équipe de scientifiques italiens, appartenant à la Lega per l'ambiante la Ligue pour l'environ-nement. C'est dans leur batesulaboratoire, l'Anoelle, un solide voilier de 20 mètres amarré dans le port de Nice, qu'ils ont accueilli les jour-

Qui sont ces Italiens qui viennent tremper leurs éprouvettes dans nos eaux territoriales ? Lancée en 1980 par une poignée de scientifiques antinucléaires, la Ligne pour l'environnement est aujourd'hui, avec cinquante mille adhérents et six cents groupes locaux, l'une des associations écologistes les plus puissantes de la Péninsule. Conseillée par une comité scientifique, épaulée par plusieurs dizaines d'avocats, représentée par une douzaine de parlementaires, médiatisée par un mensuel, Nuova Ecologia et par une agence de presse, elle constitue un lobby fort entreprenant. Elle a joué un rôle de premier plan dans la campagne qui a abouti à l'arrêt total du programme nucléaire italien. L'an dernier, elle a promené dans une vingtaine de villes un « train vert », qui a attiré l'attention des municipalités et des populations sur ces deux

• Le maire de Saint-Tropez donne de sa personne. - Pour démontrer que la nappe de couleur marron qui se répandait sur certaines plages de la localité était innoffensive, M. Alein Spade, querente-cinq ans, maire de Saint-Tropez s'est jeté midi. Une heure auperavent, à la liquide utilisé dens les stations d'épuration pour précipiter les impuretés au fond des bassins, s'étaient répandus dans la mer au cours d'un

fléaux citadins que sont le bruit et la

sée «La goélette verte». L'hobdo-madaire l'Espresso, qui parainne l'opération, public chaque semaine les résultats des analyses d'eaux de mer. Il s'agit d'obliger les villes côtières et les stations balnéaires à construire enfin des installations d'épuration. « Nous avons trois objectifs, dit Nami Laurent, l'un des permanents de l'organisation, protèger la santé des baigneurs, sauvegarder notre patrimoine tou-ristique et sauver la Méditerranée».

#### **Ecologistes** sans frontières

Cette année, la Ligue a décidé d'internationaliser son action. Ses deux navires-laboratoires, le Black Demon et l'Anoelle, poussent leurs investigations, l'un vers les côtes yougoslaves, l'aure vers la Côte d'Azur française. C'est la première fois qu'une association privée entreprend une action d'une telle enver-gure. Au début de la semaine, l'Anoelle, toutes voiles dehors, a donc fait son entrée dans le port de Saint-Tropez. Pendant ce temps-là, une voiture, avec deux techniciens à bord, avait suivi la côte, s'arrêtant sur une vingtaine de plages, pour effectuer des prélèvements d'eau de

Avant même que les résultats des analyses soient connus, l'arrivée du navire italien a semé la crainte. « Quoi ? Vous êtes des écologistes? », a demandé le capitaine

ment le maire à piqué une tête sans autre inconvénient qu'une légère pig-

• Le meire de Sainte-Maxime veut rhabiller ses estivants. -M. Jean Bausset, maire de la station 3000 litres de chlorure ferrique, de se promener en malliot de bain dans la ville - où règnant pourtant des températures frisant les 30° C à l'ombre. Les policiers municipeux ont été chargés de faire respecter cette tranvasement. Après s'être renseigné décision, y compris sur la sur les conséquences de cet écouledécision, y compris sur la promenade

#### **ÉQUITATION**: CSIO de Dinard

### La Coupe des nations aux Pays-Bas

A deux semaines des champion-nats d'Europe de sauts d'obstacles, Jean-Marc Nicolas (Midway Salmi organisés au Pays-Bas, l'équipe néer-landaise a démontré sa grande forme en remportant, vendredi 4 août, la Coupe des narions du CSIO de Dinard à l'issue de parcours sans faute de ses quatre cava-

L'équipe de France privée de Hubert Boardy, qui souffrait des adducteurs, et de Michel Robert, écarté pour non respect du règle-

Peer), Hervé Godignon (La Belletière Moët), Pierre Durand (Jappeloup de Luze) et Philippe Rozier (Oscar Malezan), pénalisés de 5,50 points. Après dix épreuves, la France occupe, avec 26,5 points, la troisième place au classement général de la Coupe des nations derrière les Etats-Unis (28 points) et la Grande-Bretagne (27 points).

#### **EN BREF**

**SPORTS** 

• Une « mère d'Alger » ratrouve sa fille. - Après deux années de procédures juridiques, une grève de la faim et de multiples démarches, une des « mères d'Alger », M— Annie Turpault, trente-cinq ans, vient de retrouver sa patite fille Evs, sept ans, retenue en Algérie depuis 1987 per son père en dépit des décisions judiciaires accep-tées par les autorités algériennes. Eve est le quarancième enfant rendu à sa mère depuis que la convention franco-algérienne, destinée à régler ples mixtes séparés, a été signée en 1988. M<sup>m</sup> Emault a adressé, jeudi 3 août, un message de recon-naissance au président de la Républi-

 Une organisation luive proteste contre des propos du pape.

— La section américaine de la Ligue antidiffamation du B'nei B'rith organisation juiva, a adressé au Vatican une lettre réclament des éclaircisse-ments sur une déclaration faite cette semains par le pape Jean-Paul II, laissant entendre, selon elle, que l'alliance entre Dieu et le peuple juif, « peuple étu », a été rompue et sup-plantée par une alliance chrétienne.

Selon le texte diffusé par le Vatican, le pape a déclaré en anglais lors d'une audience : « L'histoire de l'Ancien Testament montre de nombreux exemples d'infidélités d'Israel à Dieu. Dieu a dès lors envoyé les Prophètes comme messagers pour inviter le peuple à la conversion (...). La nouvelle alliance (...) a été établie par le sacrifice réclempteur du Christ par le sacrimus rousers et par la force du Saint-Esprit, » Selon le B'nai B'rith, le pape aurait aiouté : « Ce « don parfait d'en haut » descend pour emplir les cœurs de tous et pour les réunir au sein de l'Eglise, en en falsant le peuple de Dieu de la nouvelle alliance éter-

• Les agriculteurs du Sud-Ouest sinistrés seront indem-nisés, — Le ministère de l'agriculture nisés. — Le ministère de l'agriculture a indiqué le 4 soût que les exploi-tants du Sud-Ouest sinistrés per les orages et les tempêtes de début juil-let peuvent constituer leurs dossiers pour être indemnisés par le fonde de garantie des calamités agricoles. Sont concernées plusieurs zones du Lot-et-Garonne, de la Dordogne et de la Gironde, ainsi que des com-munes du Lot, des Landes, du Tam-et-Garonne et de la Corrèze.

de port au commandant de Depuis quatre ans, la Ligne organise, pendant l'été, tout autour de la Botte, une croisière de surveillance de la salubrité dez baienada. Ligue pour l'environnement, sur les dix-neuf baignades on ils ont effectué des prélèvements, dix montrent des signes de pollution bactériologi-que. Dans la baie des Auges, à Nice, les taux de colliformes et de streptocoques sont plusieurs fois ce qu'ils devraient être. C'est le point le plus noir de cette portion du littoral. Mais à Cros-de-Cagnes, à Antibes, à Beauvallon, les eaux sont également plus que douteuses. Et, sur six antres plages, on trouve des germes en quantité anormale.

Ces révélations n'étonneront guère les baigneurs, qui se plaignent de ce qu'on appelle ici les OFNI (objets flottants non identifiés). Elles ne surprendront pas non pins les fonctionnaires chargés de surveiller la salubrité des baignades. Le 28 juin, M. Brice-Lalonde, secrétaire d'Etat à l'environnement, faisait, en conseil des ministres, une communication sur le littoral qui ne briliait pas par l'optimisme (le Monde du 14 juillet). On y a appris que le programme de construction de stations d'épurations lancé en 1980 pour la Côte-d'Azur, n'a toujours pas été exécuté. Résultat : les deux tiers des eaux sales n'y subissent aucun traitement. L'opération italienne « Goëlette verte » en apporte la confirmation. Elle signifie aussi que, si la pollution n'a jamais en de frontières, désormais les actions des écologistes n'en ont pas non plus.

MARC AMBROISE-RENDU.

Une lettre de M. Bernard Debré

#### Drapeaux et pistolets

A la suite d'une réflexion exprimée dans nos éditions du 3 soût par les écrivains Anne et Pierre Rouanet, M. Bernard Debré, député RPR d'Indre-et-Loire, nous a adressé la lettre suivante au sujet du litige qui l'oppose au maire socialiste d'Amboise :

Dans cet article, il est fait un parallèle entre le don effectué en 1964 par le général de Gaulle au Mexique de drapeaux ramenés par Bazaine et le don fait par François Mitterrand à Gorbatchev des pistolets de Pouchkine. Ce

-

を全になっていることを発展

care as a boy.

سر س سرد. عرب الما

- - 1

Les pistolets n'étaient pas la pro-priété de l'Etat mais un bien communal inaliénable. Il s'agissait d'une dation de Pierre Paul à la ville d'Amboise et c'est pour cette raison que ni le président de la République ni l'Etat n'avaient le droit d'en disposer, a fortiori de

En réalité, dans cette affaire des pistolets, il y a deux aspects tout anssi révoltants.

D'abord, le «fait du prince» : en effet, la volonté de François Mitterrand de donner ces pistolets peut s'apparenter à celle du prince de venir chez vous, de décrocher un tableau et de le donner... Curieuse conception de l'éga-lité et de la République.

Ensuite, le maquillage par la municipalité de ce forfait : en effet, sachant qu'il avait outrepassé ses droits, l'Etat (ou le « prince ») a vontu, redonner un semblant de légalité à cette affaire en deman-dant au maire de prendre, a poste-riori, un arrêté municipal acceptant de « prêter » ces pistolets.

Or non seulement cet arrêté est entaché de faux les plus grossiers, comme par exemple le fait qu'il ait été pris après le départ des pistolets tout en affirmant qu'ils étaient encore à Amboise, mais, qui plus est, il fait référence à une demande écrite du musée de Leningrad qui n'aurait jamais été formulée.

Enfin, le don, qui est réel, s'est transformé en prêt puisque le don était illégal.

Les tribunaux jugeront, car nous sommes dans un Etat de droit. Le «prince» n'est pas an-dessus des lois. Un maire n'a pas à maquiller les faits pour plaire au «prince».

Il semble curieux que le terme de bouffon ait été utilisé pour de voutron ait été utilisé pour définir ces actes graves qui doivent au contraire émouvoir ceux qui sont attachés à l'égalité et à la légalité.

### Société

#### Les tribulations d'une prostituée autralienne

### Charlene en quarantaine

SIDNEY

de notre correspondant

Celle par qui le scandaie est arrive s'appelle Charlene, prostituée toxicomane du quartier de Kings Cross, le mini-Pigalte de Sydney. Lorsqu'elle a été admise au Prince Henry hospital, fin juilet, pour y subir une cure de désintuxication, elle pensait que le traitement serait de courte durée. Elle n'imaginait probable-ment pas que les médecins décèleraient sa séropositivité. Elle ne se doutait surtout pas que, avouent qu'elle n'avait jamais contraint ses clients à se pourvoir de préservatif, elle se trouversit propulsée au cour d'une nouvelle controverse sur la lutte antiside,

Aussitôt informées du «risque » qu'alle représentait, les autorités de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud décideient de le maintenir de force dans une chambre d'hôpital, exhument pour la circonstance une loi - datant de 1903 et très rare-ment utilisée - qui autorise l'internement des personnes atteintes de maladies infectieuses. La jeune femme ne devait retrouver la liberté qu'à la condition qu'elle s'engage à renoncer définitivement au « plus vieux

autorisée le 2 août à quitter l'hôpital. Le ministère australien de la santé a précisé qu'elle avait été relêchée pour lui permettre de se cecher et d'échapper à la vengeance de ses anciens clients. En cas de rechute, elle sera à nouqu'elle qualifie elle-même de « pri-

L'affaire risque fort de ne pas en rester là. Le ministre de la santé de Nouvelle-Galles du Sud a demandé aux services de police chauds de Sydney afin d'identifier d'éventuelles autres prostituées porteuses du virus. Elles sont promises au même sort que Char-

L'épisode a sustout été l'occasion pour les autorités d'annoncer que l'arsenal législatif serait réactualisé dans le sens d'une plus grande fermeté à l'encontre des porteurs du virus du sida mettent « en danger la santé publique ». La dispositif envisagé prévoit une prévention graduelle. Dans le meilleur des cas, elle se limitera à un contrôle médical étroit mais simple, afin d'éviter qu'un patient séropositif expose la santé de tiera. Si les personnes persistent à se comporter d'une e manière

danderause >. elles pourront être assignées à résidence. Si cala ne suffit pas, les autorités seront enfin habilitées à les garder au secret dans une chambre d'hôoital sous la surveillance d'une

Les réactions à un tel plan de

bateille n'ont pas tardé. A com-mencer par l'Organisation pour les droits des prostituées qui dénonce le retour « aux heures sombres du dix-neuvième siècle », et déplore qu'« une nouvelle fois on enferme les prostituées et non les clients ». Un certain nombr d'organisations de défense des droits civiques sont également intervenues, s'inquiétant des menaces pesant sur les libertés individuelles face aux pouvoirs dévolus aux autorités sanitaires et demandent que le recours ultime à l'internement relève d'une décision judiciaire et non pes seule-ment d'un acte administraif. De leur côté, les groupes d'homosexuels pensent que l'actuel cli-mat créé par l'offensive du gouvernement de Sydney va décourager les porteurs du sida borer avec les services de santé : le rythme de dépistage, devrait, selon eux, prochainement

FRÉDÉRIC BOBIN.

Cette décision fait notamment suite

à une assignation par les riverains de l'immeuble effondré de l'entreprise

Les premières opérations d'exper-

tise devalent avoir lieu samedi matin

Plus de 10 kilos d'héroïne

saisis à Cannes

Deux ressortissants portugais

domiciliés à Macao, Georges Mar-ques, vingt-quatre ans, et Ludovico-José Danz, vingt et un ans, ont été

fiants et d'importation de marchan-

dises prohibées. Ils ont été écroués à

Grâce à un renseignement, les

enquêteurs de la PJ de Nice, en col-

la maison d'arrêt de Nice.

Bouygues et de la ville de Paris.

#### Un progrès encourageant **FAITS DIVERS** dans la lutte contre le sida

Pour la première fois

M<sup>me</sup> Cons-Boutboul admet avoir connu

Bruno Dassac, assassiné en mai 1988

Rentrant d'un voyage de trois de son voyages à Genève il avait jours en Suisse, M. Michel Beaulier. « reçu des réponses précises » qui juge d'instruction au Havre, a hui « ont permis d'avoir une idée

(Suite de la première page.)

« Pour la première fois, assure le professeur Anthony Fauci, le directeur du NIAID, on a pu démontrer des effets positifs de l'AZT chez les séropositifs. Ces effets, s'ils sont moins probants qu'espéré, n'en sont pas moins significatifs. » Quant aux compli-cations dues à l'AZT, fréquentes an cours du traitement du sida. elles sont apparemment modérées sur les séropositifs, et le docteur Margaret Fischl (université de Miami) a précisé que le traitement précoce de l'infection par le HIV était en général bien toléré.

Devant ces résultats encoura-geants, la Food and Drug Administration (FDA) a très rapidement pris position. « Notre administration travaillera en étroite collaboration avec le tions de l'AZT à cette nouvelle catégorie de patients », indiquait, dès vendredi 4 août, M. Frank Hughes, un des rapporteurs de la

BÉATRICE BANTMAN.

entendu, vendredi 4 août, pendant quatre heures M<sup>mo</sup> Marie-Elisabeth

Cons-Boutboul, inculpée le 8 juin

dernier de complicité d'homicide

volontaire dans l'affaire du meurtre

de Bruno Dassac, représentant de

cinquante-deux ans, dont le corps avait été retrouvé le 5 mai 1988

dans les eaux de l'avant-port du

Havre. Il avait été tué d'une balle de

357 magnum dans le cou (le Monde des 8 et 9 juin).

Au cours de l'audition, M= Cons-

Boutboul a admis, pour la première

fois, avoir connu Bruno Dassac. Lors

des deux premiers interrogatoires,

après son inculpation, elle avait tou-jours nié qu'elle connaissait le repré-

sentant. L'interrogatoire a porté

principalement sur des transferts

d'argent effectués entre plusieurs

comptes bancaires suisses », a indi-

qué M. Beaulier, ajoutant que lors

EUROCAP

INSTITUT CAPILLAIRE

Plus de 30 ans d'expérience

dans les soins du cheveu

4, Place Franz Liszt

75010 PARIS

(1) 48.24.33.82

**JUSTICE** 

### Ouverture d'une information contre X... après l'effondrement d'un immeuble à Paris

M. Nicolas Blot, substitut an parquet de Paris, a ouvert, vendredi 5 août, une information contre X... pour homicides et blessures involontaires, après l'effondrement, jeudi matin, d'un immeuble, 61, rue Pierre-Demours, dans le dixseptième arrondisseme (le Monde du 4 août).

L'effondrement de la façade de cet immeuble de six étages, ancien garage en cours de transformation par la société Bouygues, a entraîné la mort de deux ouvriers : un Tunisien de trente-cinq ans, Mohammed Taleb, dont le corps avait été dégagé dès jeudi soir, et Serge Foucher, trente-cinq ans également, dont le corps n'a été dégagé que samedi dans la matinée. Six autres ouvriers ont été blessés, dont un grièvement,

D'autre part, M. Maurice Pozwolski, juge au tribunal de Paris, a experts pour tenter de déterminer les causes de l'effondrement de l'immeuble. Il s'agit de deux ingé-nieurs en génie civil et d'un architecte. Tous trois devront aussi pres-crire les travaux nécessaires à la sécurité des immeubles mitoyens.

claire sur les transferts » entre les

comptes de a Bruno Dassac et de

Le juge n'a pas donné plus d'indi-

cation sur la teneur de l'audition.

mais, a-t-il souligné, Ma Cons-

Boutboul - a fourni des explications

M= Cons-Boutbonl.

à mes auestions ».

venance de Hongkong au moment de sa livraison aux deux Portugais. La drogue, d'une valeur à la revente de pluz de 10 millions de francs, était dissimalée dans trois boîtes de film acheminées par avion depuis Hongkong par une entreprise privée qui a été mise hors de canse.

Les deux hommes étaient chargés de réceptionner la marchandise à son arrivée à Nice et de la remettre à son destinataire, qui n'a pa être appréhendé.

 Viol et meurtre à Brest : les aveux d'un adolescent. — Placé en garde à vue à l'hôtel de police de Brest, un adolescent de dix-sept ans a reconnu le viol et le meurtre d'une. a reconni je viol et le freunte d'une jeune fille du même âge, commis le 31 juillet demier (le Monde du 5 août). Selon la police, le jeune homme a avoué avoir étranglé à mains nues la jeune fille après qu'elle l'eut menacé de dénoncer les rap-ports secuels qu'il lui avait imposés. Le meurtrier devait être présenté au parquet samedi 5 août.

M. Beaulier, accompagné d'enquêteurs de la PJ de Rouen L'affaire du pipeline de Rosteig : mises en liberté. -- Ecroués lundi 31 juillet à Severne, après ainsi que d'inspecteurs de la police judiciaire de Paris participant à l'explosion d'un pipeline à Rosteig (Bas-Rhin), qui a entraîné la mort de l'instruction sur le meurtre de Jacques Perrot, le gendre de M= Constrois personnes (le Monde du 2 août), M. Richard Bastian, proprié-Boutboul assassiné à Paris en décembre 1985, s'était rendu lundi à taire du terrain où a eu lieu l'acciden Genève pour y rencontrer son homoet M. Pierre Wendling, entrepreneu logue, M. Vladimir Stemberger. Le de travaux publics, ont été remis en juge français y a notamment proliberté jeudi soir 3 soût. Ils sont tous cédé à l'audition d'un employé d'une deux inculpés d'homicide involon-

Le Monde

PUBLICITÉ LITTÉRAIRE

45-55-91-82, poste 4356

#### différents protagonistes n'en sont que plus difficiles à interpréter dans cette compétition technologique, dont l'arbitrage dépendra en dernier ressort des programmes disponibles.

hante définition (TVHD) sont

largement perçus (le Monde du

5 août), beaucoup d'incomues,

techniques, diplomatiques et

économiques, subsistent sur les

modalités et le calendrier de sa

généralisation. Les tactiques des

Depuis le 3 juin dernier, la NHK, l'organisme public de télévision japonais, diffuse par satellite une heure quotidisme de heure quotidienne de programmes en haute définition. Ces émissions, pour être expérimentales, n'en illustrent pas moins l'avance prise par l'industrie japonaise avec sa norme Hivision. Mais elles en marquent aussi les limites : le million et demi de Japonais déjà équipés pour la reception directe par satellite ne peuvent guère en profiter, puisque la norme Hivision est incompatible avec le parc actuel de téléviseurs.

Première à lancer les études sur la télévision du futur, première à mettre sur le marché une chaîne complète de production en haute définipete de production en naute de ma-tion, première à diffuser régulièrement par satellite selon cette technologie... l'industrie japo-naise, qui domine l'électronique grand public mondiale, a déjà démontré largement — qu'il s'agisse de magnétoscopes ou de disques compacts - sa capacité à tirer les dividendes de l'innovation.

Pourtant, sa campagne en faveur de la haute défintion a suscité des résistances avec lesquelles elle doit maintenant composer. Le conslit éclate à Dubrovnik, en 1986. Alors que dès 1983, les Japonais exposent des matériels de TVHD, qu'ils enrô-lent en 1985 CBS et le réalisateur Francis Coppola pour mener une grande offensive médiatique, leur volonté de voir leur norme reconnue mondialement par le Comité consul-tatif international des radiocommunications (CCIR) (1) lors de son assemblée plénière en Yougoslavie se heurte à un baroud diplomatique des Européens.

inculpés, vendredi 4 août, par Mª Catherine Raby, juge d'instruc-tion à Grasse, de détention de stupé-Au nom de la nécessaire compati-bilité (c'est-à-dire évolution progressive) entre télévision actuelle et TVHD, les Européens obtienment le sursis. Mais leurs arguments n'existent alors que sur le papier. Reste à en concretiser les vertis dans du matériel. Le programme Euréka 95 va s'y atteler, avec 200 millions laboration avec les douaniers de Marseille, Paris et Hongkong, avaient saisi, au début de la d'ECU, en regroupant une vingtaine d'entreprises européennes derrière semaine, 10,7 kilos d'héroine en pro-Philips, Thomson et Bosch. Dès septembre 1988, à Brighton, les parte-naires présentent une chaîne complète – mais expérimentale – de télévision aux normes HD-MAC. Les dernières recherches d'Euréeka 95 seront dévoilées à Berlin à la fin de ce mois d'août.

> De leur côté, les industriels et les diffuseurs américains prennent conscience de l'enjeu, et en appellent à l'aide du gouvernement, pour des crédits publics et l'assouplisse-ment des lois antitrast. Les Améri-

Si les enjeux de la télévision cains, par le biais de la FCC (2). prennent position en faveur d'une approche compatible de la TVHD et se proposent de choisir un système d'ici à 1991, après l'examen comparatif d'une vingtaine de propositions techniques. Le Pentagone débloque 30 millions de dollars pour la recher-che. L'administration Bush décide enfin, en mai 1989, de demander un nouveau sursis à statuer lors de la prochaine assemblée du CCIR à Genève, en mai 1990.

Communication

Les enjeux de la télévision du futur

II. - Bataille planétaire autour d'un nouvel écran

#### La contre-attaque ешторе́ение

Si le revirement américain bloque tanément l'offensive japonaise, il ne garantit pas pour autant une victoire des projets développés dans le cadre d'Euréka. Car la stratégie européenne doit encore fran-chir de redoutables chausse-trappes.

Cette stratégie évolutive implique en effet une première étape, celle de l'unification du continent sur la nouvelle famille de normes MAC Paquet. Adoptées pour les satellites de télévision directe français (TDF 1 et TDF 2), allemand (TV-Sat 2) et britannique CBSB), ces normes doivent permettre de constituer un parc de réception suffisant pour garantir ultérieurement nce des premières émissions en TVHD européenne.

Mais tous les diffuseurs n'en sont pas de faronches partisans. Si, en France, le D2 MAC a l'avantage immédiat d'offrir le son stéréophonique, des voix s'élèvent outre-Rhin pour dire que le PAL, lui, autorise ce confort sonore, et qu'une étape intermédiaire n'est pas nécessaire avant le passage à la TVHD. Plu-sieurs projets (PAL-Plus, Super-PAL) de télévision améliorée sont que, des voix s'élèvent outre-Rhin ainsi à l'étude en RFA.

Et dores et déjà, les chaînes qui doivent occuper le satellite TV-SAT 2 ont prévu de se faire diffuser simultanément en PAL sur le satellite Kopernicus, qui doit, lui, servir de secours en l'absence de TV-SAT 1, perdu corps et biens en 1988. La stratégie européenne de TVHD étant liée à la diffusion satellitaire (comme au Japon, mais à la différence des Etats-Unis, où les systèmes examinés par la FCC sont destinés aux télévisions bertziennes terrestres), une défection allemande, même partielle, porterait un coup fatal à l'édifice. Car sans D2 MAC, pas de HD-MAC.

#### Le front des programmes

Le deuxième front sur lequel l'Europe doit encore combler son retard est celui des programmes Forts de leur avance technique, les Japonais vendent déjà des gammes complètes de matériels haute définiintéressés. Ils maîtrisent le transfert entre film et TVHD et ouvrent pour ce faire un centre à Londres dès l'an prochain. Outre de nombreux américains, des organismes publics euro-péens comme la RAI italienne on la BBC britannique testent ces matégrammes disponibles en TVHD

En face, l'industrie européenne ne dispose que de quelques prototypes. Réunis dans le GIE français International HD, qui doit devenir un GIE européen, Philips, Thomson et la SFP tentent de multiplier les tournages avec les rares matériels dispo-nibles. Les premiers essais sont des succès au moins diplomatiques : présentée aux grands de ce mond Madrid, Paris ou Moscou, la TVHD européenne multiplie les entreprises de séduction, notamment vers

Mais il lui faut dépasser le stade des films de démonstration pour convaincre les producteurs de programmes, L'accord signé par Thom-son avec le Comité des Jeux Olympique d'Albertville va dans ce se sponsor des Jeux d'hiver de 1992, Thomson en organisera la retrans-mission télévisée selon les normes de production numérique adaptées au D2 MAC. Ce n'est qu'une timide première étape vers la TVHD. Mais les Jeux olympiques de Grenoble en 1968 n'ont-ils pas marqué le vrai décollage de la télévision couleur en France?

Avant même de convaincre le Avant meme de convancre le grand public, l'industrie européenne doit d'abord s'imposer auprès des professionnels de l'audiovisuel. Sinon, le risque existe de voir la norme japonaise adoptée de facto, avertissent deux parlementaires français auteurs d'un rapport sur la TAME (2). Outre le réseausies TVHD (3). Outre la nécessaire coordination et la poursuite sans relâche des efforts européens, MM. Raymond Forni et Michel Pelchat préconisent la constitution d'un axe Europe-Etats-Unis face au Japon. Par la mise au point d'une norme « duale » entre les deux continents, les échanges de pro-grammes seraient facilités, et des économies d'échelle réalisées au plan industriel. La présence massive de Philips et Thomson aux Etats-Unis peut jouer en ce sens,

Mais la contitution d'un tel axe n'est pas acquise. D'une part, la TVHD a réveillé un reflexe nationaliste dans l'industrie américaine. D'autre part, la volonté européenne de protéger son industrie de programmes est fortement réprouvée par les Etats-Unis, qui font pression contre des quotas protectionnistes. Même si l'Enrêka audiovisuel adopte une démarche plus incitative que directement protectionniste, il peut surgir entre les deux Eureka (industriel et audiovisuel) une contradiction difficile à surmonter si des alliances doivent être passées outre-Atlantique.

MICHEL COLONNA D'ISTRIA.

(1) Organisme qui décide des

(2) Federal Communication Commission, organisme américain de régula-tion de l'andiovisnel et des télécommunications, qui attribue notamment les licences des chaînes de télévision.

(3) Rapport de l'Office parlemen-taire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 13 juin 1989.

### En rachetant la Grande Chaudronnerie lorraine

### M. Gérard Lignac tente de verrouiller le capital de « l'Est républicain »

Petit coup de théâtre dans le feuilleton de l'Est républicain : la société des Bourses de Nancy a annoncé, le 4 juillet, la susper des cotations de la Grande Chaudronnerie lorraine (GCL), déten-trice de près de 22 % du capital du quotidien. Multimédiafutur, sous-filiale à 99 % de l'Est républicain, se proposent en effet de prendre le contrôle de GCL en rachetant entre le 8 et le 30 août plus de 54000 actions au prix unitaire de 2298 francs.

Coquille vide, la Grande Chaudronnerie lorraine n'a d'autres activité que de détenir une part décisive des actions de l'Est républicain et est, de ce fait, an centre de la bataille triangulaire que se livrent depais des années le groupe de M. Gérard Lignac, PDG du quotidien, la famille Puhl, propriétaire du journal concurrent Le Républicain lorrain et le groupe Cora-Révillon. C'est ainsi qu'en 1983, la quasitotalité des actions de la Grande chaudesparaire le propriétaire et le grande chaudesparaire le propriétaire des actions de la Grande chaudesparaire le propriétaire des services de la crande chaudesparaire le propriétaire de la crande chandronnerie lorraine est passée aux mains de la famille Puhl donnant au Républicain lorrain de Metz une part non négligeable des actions de son concurrent de Nancy.

Il y a quelques semaines, la famille Puhl envisagenit de céder le

capital de GCL au groupe Cora-Révilion. Ce dernier qui détensit déjà 24 % de l'Est républicain, serait ainsi devenu le premier actionnaire du quotidien de Nancy, devançant M. Lignac qui n'en pos-sède que 32 %. Mais le PDG de l'Est républicain a obtenu que la justice gèle la transaction avant l'assemblée générale des action-naires et a, ainsi, sauvé provisoirement son poste. Il contre-attaque aujourd'hui en tentant de racheter, par une filiale de son quotidien, les actions voyageuses et de verrouiller, à son profit, le capital du quotidien. L'annonce de la transaction signifie qu'un accord est intervenu entre le PDG de l'Est républicain et les pro-priétaires du Républicain lorrain pour mettre fin à la guerre entre les deux quotidiens régionaux.

Restent deux questions encore sans réponse. M. Lignac a-t-il trouvé un partenaire extérieur pour rassembler les 100 millions de francs nécessaires à l'opération? M. Philippe Bouriez, PDG de Cora-Révillon, qui guignait les actions de la Grande Chaudronnerie lorraine, va-t-il surenchérir entre le 8 et le 30 août. ou abandonner à son tour la partie ?

JEAN-FRANCOIS LACAN

#### La Poste examine ses relations avec le secteur presse

A peine arrivé à la tête de la Poste, le nouveau directeur général, M. Yves Consquer, ouvre un des dossiers les plus épineux : celui des relations avec la presse. Sujet diffi-cile et qui met en jeu de part et d'autre des sommes considérables. La Poste transporte en effet chaque année 2 milliards de journaux, périodiques on assimilés et cet achemine-ment lui coûte 3,1 milliards de francs (le Monde du 28 avril).

M. René Limat, directeur des services courrier de la Poste (à ce titre, il avait longuement négocié lors de la grève de l'automne dernier des conducteurs des camions jaunes), vient de se voir confier la mission d'étudier les moyens d'améliorer l'acheminement et la distribution des journaux ». Dans un communi-qué, le ministère des PTE (Poste, télécommunication et espace) indique qu'il « souhaite renforcer le partenariat entre la Poste et la presse, en le complétant par une démarche à la fois plus concrète et plus prospective ». « Cette mission doit permettre, grâce à une meilleure connaissance et une anticipa-tion des nouvelles exigences des éditeurs de presse, d'optimiser et d'adapter les services rendus par la Poste à la presse quotidienne . La mission - dont les conclusions devront être remises avant le 31 décembre - sera menée « en liainels représentatifs et avec un ensem-ble d'éditeurs les plus concernés par l'évolution de leur profession ».

## 'ésident de gand d'affaires

The first of the second

the second secon

tions tripartie

property and the bounded to

AN APPROXIMENT OF THE

Charles tint mirk

Note that the parties

to constitue to the

2 car + 1 4 % . 12.

and there exists a factor

and common or parties

amora la faria e p.

e ordere statistical large

42 min min (4 mills 12

safe instruction in the

Committee of place and

na fina inche aname que

war bei und beitem beite de

Station of the first

and the late of the second

-conomique

La Carria MET

EREF

11 - 1 - 1 - 15 - 1 6 WY 1

SPCS ELCCOM

manage Cate is a second of the the translation of the state of Course Branches

Service of the servic the a mercanical statement Transport of Transport E C C C LACTOR TO THE PARTY OF a treet he in persons and A STATE OF THE PROPERTY. the state of the s The season of th

-- 2800

THE STATE OF THE PARTY OF



8 Le Monde • Dimanche 6-Lundi 7 août 1989 •••

### Informations « services »

#### MÉTÉOROLOGIE





PRÉVISIONS POUR LE 7 AOUT 1989 A 12 HEURES TU



Evolution probable du temps en France entre le dimanche 6 août à 0 heure et le hindi 7 août à 24 heures,

La France est soumise à une baisse du champ de pression. Des perturbations à caractère pluvio-orageux remontent du sud et gagnent presque tout le territoire. Dimanche : orageux sur la majeure partie du pays.

dans beaucoup de régions. Dans le sud du pays, les orages sont encore présents 29 degrés sur le Sud.

depuis la veille. En cours de journée, ce tempe orageux gagne vers le nord et n'épargnera guère que le Bretagne et la Basse-Normandie. Les orages pour-raient être violents sur les reliefs.

En début de journée les températures iront de 12 à 15 degrés sur le Nord et de. 15 à 18 degrés sur le Sud.

Dans l'après-midi elles s'étageront de

LEGENDE

- Besonenze

PEU NUAGEIO

COURTES

DU COUVER



IIIIII PLUE \* HEICE AVERSES **≥** ORUGES BRUNES ET TEMPS PREVULE 06.08.85 MATINEE

| STRASBOURG      |       | 20 | 14 | U | LUMBER .            |      | 23  | 12 | D  | AIBANG"  |    | (a | 13 | , |
|-----------------|-------|----|----|---|---------------------|------|-----|----|----|----------|----|----|----|---|
|                 |       | 26 | 12 | D | LONDRES .           |      | 25  | 12 | D  | VICTORIO |    | 18 | 13 | 3 |
| ST-ELLENNE.     |       | 29 | 16 | N | LISBONNE            |      |     | 19 | D  | VENUSE   |    |    | 18 |   |
| RENNES          |       |    | 16 |   | JÉRUSALE)           | 1    | 30  | 17 | D  | TARSOVI  |    |    | 12 |   |
| PERPICIAN .     |       |    | 20 |   | ISTANDAL.           |      |     | 15 | D  | TUNES    |    |    | 25 |   |
| PAU             |       |    | 17 |   | HUNGKON             |      |     | 26 | A  | TOKYO    |    |    | 25 |   |
| PARE MONT       |       | 77 | 16 | D | GENEVE              |      | 28  |    | N  | SYDNEY   | ,  | 18 | 12 |   |
| NECE            | 44490 | 7  | 19 |   | DEPER               |      |     |    | ō  | STOCKHO  | LN | 17 | 13 |   |
| nancy<br>Nantes | 4-4-4 | 20 | 11 |   | DELHI               |      |     | 28 |    | SINGAPOL | R  |    |    |   |
| MARSELLE        |       |    | 18 | N | DAKAR               |      | 30  | 36 | Ñ  | ROME     |    |    | 18 |   |
| LYCH            |       | 28 | 16 | _ | COPENHAG            |      |     | 11 | Ă  | RIO-DEJA |    |    | 15 |   |
| LIMOGES         | ***** | 28 | 16 | • | LE CARE             |      |     | 24 | ם  | PEKIN    |    | 32 | 23 |   |
| LBLE            |       |    | 11 | В | SECTION             |      |     | 9  | D  | PALMA-DI |    |    | 23 |   |
| CREMORIE S      |       |    | 14 | D | BERLIN              |      |     | 12 | N  | 05L0     |    | 16 | 12 |   |
| DLION           |       | 25 | u  |   | BELGRADE            |      |     | 11 | D  | NEW-YOR  |    |    | 26 |   |
| CLEUNONTA       |       |    | 15 | C | BARCELON            |      |     |    | N  | NATEON   |    |    | 10 |   |
| CHEROURG        |       | 21 | 10 | B | BANGKOK             |      |     | 19 | C  | MUSCOU   |    |    | 13 |   |
| CAEN            |       | 23 | 10 | D | AMSTERDA<br>ATHÈNES |      |     |    | D  | MONTRÉ   | L  | 29 |    |   |
| MEST.           |       |    | 13 | N | ALGER               |      | 33  | 25 | N  | MILAN    |    |    | 17 |   |
| DOURGES         |       |    | 14 | Ď | _                   |      |     |    | 24 | MEXICO   |    |    | 13 |   |
| BORDEAUX .      |       |    | 17 | č | É                   | TRAN | IGE | R  |    | MARRAE   |    |    | 21 |   |
| HARRITZ         |       |    | 17 | ō | POINTEAT            | THE  | 32  | 26 | D  | MADRID   |    |    | 15 |   |
| ALACCIO         |       | 72 | 17 | D | TOULOUSE            |      |     |    | A  | LUXENCE  |    |    |    |   |
| F               | RAN   | CE |    |   | TUURS               |      |     |    | D  | LOS ANG  |    |    |    |   |

★ TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

SUR MINITEL. Prévisions complètes. Météo marine. Temps observé Paris, province, étranger. 36.15 Tapez LEMONDE pais METEO.

#### **MOTS CROISÉS**

#### PROBLÈME Nº 5059

HORIZONTALEMENT I. Participe à des ouvertures, quel que soit son lieu de travail. - II. Fait vancer des « veaux ». Abritent des plantes. - III. Apporte du nouveau. A permis de faire des progrès. Prit beaucoup de poids en très pen de temps. IV. Est associé à 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 12 14 1

me locution proverbiale. Fait entrer un fluide gazeux. Est appelé à avoir la main. - V. Arrivée parmi nous. Sujet de méditations. On le dit souvent grand. -VI. Ecran adapté à certaines projections. Il en est un villi qui a beaucoup fait pour ses beaux yeux.

— VII. Pas épargné. Retarde l'action. Possessif. – VIII. XI
Na pas de prix. Qui
ne valent pas plus
que le précédent. XIII
Que sa correction
XIV protège d'une autre correction. - IX.

correction. — IX.

Comparable à un pied. Faits pour la terre. Peut appartenir à un bâtard.

— X. Fait quelque chose qui devrait porter ses fruits. Partie de « plume ». — XI. Cours étranger.

Décide de la défaite ou de la victoire. Suscite des réactions. -XII. Bonne quand c'est un bouquet. D'un auxiliaire. Est cher au cœur des mormons. ~ XIII. Lance des bombes. Lettres qui en amènent une autre. Traînera derrière lui. ~ XIV. Mal de cœur. Il est souhaitsble qu'il se fasse tout petit. Lettres de démission. - XV. Adverbe. Ne retient pas tout. Sert à filer.

#### VERTICALEMENT

1. Qu'on ne saurait avoir à la bou-che. Est du Midi. - 2. Vient d'arri-ver. Eau fraîche. - 3. Prendre des mesures. Où il peut y avoir du beau linge. — 4. A les bras sur la table. Note. Antique émigrant. — 5. Moins fréquentée en intérieur qu'en exté-rieur. N'out pratiquement plus les pieds sur terre. — 6. Partie d'un Etat. Travaillent avec du fil. -7. Panier de sancisses. Possessif. -8. Des araignées peuvent y être suspendues. A de nombreuses boucles. Mangent dans l'eau. - 9. Possessif.

TÉLÉVISION

Apportent la consécration. Moyen de faire le point. - 10. Privée de tout. Fut une source de conflit. Fait boire la tasse. - 11. A une double nationalité. Donne des « tuyaux ». Nons veut du bien. Nous veut égale-ment du bien. - 12. Spécialistes de la grimace. Cherchent à se fixer. -13. Pronom. S'intéresse parfois à des affaires de cœur. - 14. Facilite le passage. Fut un bomme d'avenir. Tel que des complications sont à craindre. - 15. Ouvrages de perles. Est faite pour la course,

#### Solution du problème nº 5058 Horizontalement

L Babonches, - II. Oreiller, III. Révélé. Rå. - IV. Mer. V. Ode. Quart. - VI. Ru. Aune. VII. Yèble. Si. - VIII. Glas. Stop. - IX. Rations. - X. Epicées. XI. Sole, Noé.

#### Verticalement

1. Borborygmes. - 2. Are. Duel. Pô. - 3. Bévue. Baril. - 4. Oie. Alsace. - 5. Ulluque. Te. - 6. Clé. Un. - 7. Hé. Maestoso. - 8. Errer.

GUY BROUTY.

mes compléts de radio et de télévision sont p notre supplément du sumedi daté dissauche landi. des symboles : » Signalé dans « le Monde radio-étérisies » Char à éviter m On peut voir m m Ne pes manguer m m m Chef-d'unvré on cinsolque.

#### Samedi 5 août

TF 1

20.35 Théâtre : Une cié pour deux. 22.35 Série : Dans la chaleur de la nuit. 23.25 Magazine : Formule sport.

A2

29.40 Jenx sans frontières. 22.00 Documentaire : Les grandes bataliles. 23.30 Journal, 23.50 Feuille-ton : Retour au château. 1.25 Solvante

FR3

20.35 Samdynamite. 21.50 Journal. > 22.15 Magazine : Lo divan. 22.35 Magazine : Musicales. 23.30 Magazine : Sports 3.

**CANAL PLUS** 

20.30 Téléflim : Pied as plancher. 22.20 Documentaire : A Duke named Ellingtos. 0.00 Cinéma : Mémoires

### d'un photographe. 1.35 Cinéma : Mephisto mun

20.30 Les Incomps, 20.35 Téléfilm

20.39 Les incompus. 20.35 l'estrim : Le moustre d'acier. 22.20 Magazine : Télé-matches. 22.25 Série : Deux files à Miami. 23.25 Sport : Course d'Europe à la volle. 23.30 L'enquêtour (rediff.). 0.00 Journal de mimit. 0.05 L'enquêtour (suite).

M 6

20.30 Téléfihn : Cambodge : Opération suicide. 22.00 Téléfihn : Le cri de la liberté. 23.35 Magazina : Charmes. 0,00 Variétés : You can dance.

LA SEPT

19.30 Opéra : Don Giovaunt. 22.45 Documentaire: Cirroniques de France. 23.45 Danne: Karole Armitage et The Armitage Ballet. 6.50 Concert: Couleur Brésil.

#### Dimanche 6 août

TF 1

13.00 Journal. 13.25 Série: Un file dans la Mafia. 14.15 Série: Rick Hanter, inspecteur choc. 15.05 Série: Commissaire Monlin. 16.30 Tiercé à Denuville. 16.40 Série: Tosserre mécanique. 17.25 Dessins saminés: Disney parade. 18.35 Série: Vivement lundi. 19.05 Série: Harry Fox, le vieux renard. 20.09 Journal. 20.30 Chémn: On sara tout vu m. 22.15 Magazine: Cité dimanche. 22.30 Chémn: Main Hari agent H 21 mm 0.15 Journal.

A2

13.00 Journal. 13.25 Série : Privée de 13.00 Journal. 13.43 nerre : ravec un choc. 14.18 Documentaire : La planète des asimum. 15.05 Feulliton : Ces beaux messieurs de Bols Doré. 16.35 Série : Madame le juge. 16.35 Série : Madame le jage.
18.15 Série : Papa catcheur.
18.40 Magazine: Stade 2. 19.30 Série :
Les pique-assiette. 20.00 Journal.
20.35 Téléfilm : Values recherches.
21.55 Magazine : Etolles. 23.00 Magazine : Musiques au cazar de l'été.
23.45 Journal.

FR3

13.00 Magazine: D'on soieB à l'autre.

▶ 13.30 Documentaire: Sur la route de l'okouné. 14.30 Magazine: Sports loisirs vacaoces. 17.03 Magazine: Parechocs. 17.30 Annue 3. 19.05 Série: La loi selon McClais. 20.02 Série: Benny HiB. 20.35 Documentaire: Optique. 21.30 Documentaire: Le Roman de France. 22.00 Journal. 27.25 Dessin animé: Benr and the beavers. 22.30 Chema: l'Affaire do coller de la reine ■ 0.20 Musiques, musique.

#### **CANAL PLUS**

13.00 Série: Frog show. 13.30 Sport: Triathien. 16.30 Sport: Meto. 17.30 Série: Mister Gun. 18.00 Chéann: A fond la fac — En clair jasqu'à 20.30. 19.35 Les superstars du catch. 20.30 Chéann: Envoyez les violons m 22.00 Chéann: Maigret voit

13.00 Journal, 13.30 Femilieton: La guerre des insectes. 15.30 Femilieton: Les dames de la côte. 17.05 Femilieton: Les diamants du président. 18.05 Série: Hondo. 18.50 Journal imagea, 19.00 Série: Supercopter. 19.55 Les Incomms. 20.00 Journal. 20.30 Les Incomms. 20.35 Chéma: Quand in ville dort 12 22.35 Chéma: Hammet su 0.15 Journal de minuit. 0.20 Sport: Coupe d'Europe à la volle.

M 6

M 6

13.45 Téléfilm: Desmis la Memece (rediff.). 15.25 Téléfilm: La rage de vivre (rediff.). 17.00 Hit, hit, hit, hourra! 17.10 Série: Vegas. 18.00 Informations: M 6 express. 18.05 Série: Clair de l'ane. 19.00 Série: Espion modèle. 19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série: Madame est servie. 20.30 Téléfilm: Terreur à Hadleyville. 22.10 Capital. 22.15 On se dépêche d'en rire. 22.30 Cinéma: Une histoire d'amour 11 0.00 Magazine: Charmes. 0.30 Variétés: Lucky Dube.

LA SEPT

19.15 Espagnol. 19.30 Documentaire : Chronique de l'infection. 20.36 Télé-film : Puccini. 22.30 Magazine musi-cal : Mégamtz. 23.00 Spécial pourquei pas : Iangine. 23.30 Documentaire : Le sany et les hommes.

### Le Carnet du Monde

#### <u>Décès</u>

30 juillet 1989, à l'âge de vingt-cinq aus, sera inhumée au cimetière d'Evry, le lundi 7 août, à 11 h 15.

Claude, Georgette et François BAUDET.

22, rue de Sion, 91000 Evry.

- Marguerite Etien.

née Basset, son épouse, Danièle Etien, Robert et Brighte Etien, née Paalmon, ses enfants,

Claire, Anne, Guillaume et Laure Etien, ses petits-enfants ont la tristesse de faire part du décès de

Loads ETTEN.

survent le 24 juillet 1989, à Toulon, 305, boulevard Cunso, 83000 Toulon, 32, rue de Chazelles,

- Jean-Pierre Defrance, Mario-Claude Godec

t Inlien, Marguerite Le Godec, Ses nombreux amia, out l'immense peine d'annoncer le déch

Margaerite GODEC-DEFRANCE.

survezu, le 30 juillet 1989, après trois ans de lutte contre le cancer.

31 juillet, suivie de l'inhumation au cimetière marin de Locquénoié. Remerciements su personnel du ser-vice de médocine-II de l'hôpitul de Mor-laix. Merci à Guy Brouty, qui l'a secom-pagnée jusqu'au bont.

« Si tu m'apprivoises, nous aurous besoin l'un de l'autre. » Saint-Exupley, le Petit Prince, XXI.

7, rue de Montmarin, 29231 Locquénolé,

- Panle et Galea Kline, Francis et Odile Gonnelle-Pontanel

et lours enfants (Paris), Andrée Gounelle

et ses enfants (Paris). Raibes et Laurent Brégeat, Le professeur et M= Hugnes Gou-nelle de Pontanel

Le docteur et Ma Gérard Krug

M. Roger Hollier-Larousse et ses enfants, ont la tristesse d'annoncer le décès du

colonel (E.R.) Jean GOUNELLE, officier de la Légion d'homeur, croix de guerre 1914-1918,

leur père, grand-père, frère, beau-frère

rappelé à Dien le 2 soft 1989, dans sa re-vingt-quinzième amée.

Les obsèques auront lien au cimetière protestant de Cazilhac (Héranit), le mardi 8 août, à 10 beures.

Un service religioux aura lieu ulté-ieurement dans sa paroisse,

« Je sais en qui j'al cru. » Il Timothéo, I, 12.

46, rue de Domrémy,

75013 Paris. 40 bis, avenue de Suffren,

#### **EN BREF**

· Qualité de la vie. - Pour la deuxième année consécutive, la Société pour la protection des pay-sages et de l'esthétique (SPPEF) de la France lance un concours ouvert aux municipalités de moins de dix mille habitants ayant mis en valeur ou restauré leur patrimoine architectural.

\* Renseignements : SPPEF, 39, avenue de la Motte-Picquet, 7500? Puris. Tél.: 47-05-37-71 (de 14 heures à 18 heures).

● Caricatures. - A l'occasion du 4º Festival de la caricature, qui aura lieu à Saim-Estève (Pyrénées-Orientales) du 14 au 22 octobre, un concours de caricatures est ouvert au public. Son thème : «Les célébrités

et la Révolution française a.

\* Association Pestival de la caricature, 2, place du Mas-Carbasse. BP 21,
66248 Saint-Estève. Tél.: 68-9269-94.

Les aveugles et l'informatique. - Le centre technique de la Croisade des aveugles organise des stages en informatique adaptée pour les sala-nés et demandeurs d'emploi aveugles et mai voyants. Ces stages durent de deux jours à six mois et portent sur la sensibilisation à la micro-informatique, l'utilisation de l'outil informatique, la microinformatique et le secrétariat bureautique pour non-voyants, et le perfec tionnement à un progiciel. A partir du

\* Reassignements an centre technique, 15, rue Mayet, Paris 75006. Tél.: 47-34-97-32 et 42-73-21-55.

 Mª Christiane Jalaguier,
 Mº Philippe Poux-Jalaguier,
 Mª Philippe Poux-Jalaguier
 et leurs enfants, ont le tristesse de faire part du décès de leur mère et grand-mère,

M= Adrienne JALAGUIER, née J.-L. Faure, veuve de Jean Jalaguier,

La cérémonie religieuse aura lieu le landi 7 août, à 10 h 30, au temple de l'Orazoire du Louvre, 147, rue Saint-Honoré, Paris-1".

10, rue de Seine.

On nous prie d'annoncer le décès

M. Marcel MAROIS,

survent à Nice, dans sa quatre-ving

Suivant la volonté du défunt, son corps a été incinéré à Orange.

- Sousse, Versailles.

M. Jacob Uzan, son époux, Joëlle et Roni Nethanel, Liora et Eran (Israël), Daniel et Maryline Uzan,

Evelyne, Simone et Steve Joseph, Anrélie, Serge et Marc, ses enfants et petits enfants M. et M. Jacob Guez

M= Raymonde Shipowski M. et M= Zibi

M. Richard Sabbas

et famille, M= Rachel Scemama, M. et M= Elie Uzan,

leurs sœura, frère, belle-sœur et allié ont la douleur de faire part du décès de

M- Marie-Arlette UZAN,

survenu le 4 août 1989.

Les obsèques amont lieu le lundi 7 août, à 9 h 30, au cimetière Pershing, à Versailles (Yvelines).

Cet avis tient lieu de faire-part.

**Anniversaires** 

- Le 7 août 1941 s'éteignait en exil Ibrahim Moustafovitch IBRAHIMOFF,

ex-commissaire spécial ( « Spetz-Kom ») à la lutte contre la famine du gonvernement de l'URSS, ex-commissaire du peuple à l'éducation (« Nas-Kom-Pros») du gouvernement de la République socialiste autonome des Tatars de Crimée,

ex-représentant commercial («Torg-Pred») à l'ambassade de l'URSS en Thrquie,

condamné à mort par contunace en 1928 lors de la liquidation du gouverne-ment tatar et des élus du peuple de Cri-mée pour « déviations nationalistes » et « trahison ».

Tatars ou Russes, chrétiens ou musul-mans, ceux qui l'ont connu s'uniront de cœur et d'esprit à ses proches et descen-dants.

~ Pour le deuxième anniversaire du rappel à Dieu de

Vanina SOUHAM

Philip Sonham Et toute la famille

demandent une pieuse pensée à tous ceux qui l'ont aimée et sont restés fidèles à son souvenir.

 Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand nombre des années. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs, une vie sans idche vaut une longue vietllesse. »

Livre de la Sagesse.

- Le vendredi 7 août 1981 disparais sait tragiquement

Daniel STERNBERG. ingénieur A.M.

Que ceux qui l'ont connu et aimé se

### **JOURNAL OFFICIEL**

Sont publiés an Journal officiel du vendredi 4 août : DES LOIS

 Nº 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. on marche mancier.

on N° 89-532 du 2 août modifiant la loi n° 86-1 067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la com-

DES DÉCRETS

munication

DES DECRETS

• Du 28 juillet 1989 portant classement parmi les monuments historiques d'un tableau représentant le Jardin à Auvers, peint par Vincent Van Gogh, en 1890.

N° 89-538 du 3 zoût 1989 modifiant le décret n° 88-1 077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique bosoimiers de la fonction publique hospi-talière.

# Culture

A Paris, panneaux, abribus, fontaines, poubelles...

'Abribus à urinoir, le mobilier urbain forme une population étonnamment diverse et théoriquement silencieuse. Pour la seule France, ces objets « mobiles ou semimobiles », « utilitaires ou décoratifs », « placés dans l'espace col-lectif des cités, par l'autorité publique ou avec son consente-ment », « à la disposition des habitants de façon permanente ou périodique », représente un mar-ché de 2 milliards de francs, dont près du tiers pour les supports de publicité, suivis d'assez loin par les fontaines et l'éclairage (1).

A Paris, on compte plus de 100 000 lampadaires, quelque 60 000 panneaux de signalisation, 225 fontaines dont 70 Wallace, 100 pendules, 7 000 bancs, 500 colonnes Morris, 3 000 cabines téléphoniques... La dégradation du mobilier urbain coûte chaque année à la capitale 200 millions de francs. Car le mobilier urbain n'est pas fait que

Le mobilier urbain dont le principe s'est développé et industria-lisé au dix-neuvième siècle, n'est souvent pas tendre pour les édiles qui s'en font les meilleurs défen-seurs : le préfet Poubelle se bat sur ce terrain avec le préfet Ram-buteau dont les édicules, déra-cinés dans les années 70 pour laisser la place aux Sanisettes Decaux, étaient si commodes aux messieurs. Les canisettes se sont déjà trouvées un sobriquet qui reprend pour l'essentiel le nom de l'actuel maire de Paris. C'est là pure méchanceté. Ces fringantes motos ne sont pas l'effet d'une étrange mansuétude à l'égard des propriétaires d'animaux, mais celui d'une radicale dichotomie dans la population parisienne. 50 % des Parisiens sont pour les

Les « chiraquettes » sont donc le fruit d'une démocratie aussi attentive aux cols du fémur que bienveillante pour les solitudes citadines. Si l'on veut bien lever le citadines. Si l'on veut bien lever le nez du trottoir, on pourra juger ce mobilier tant sur le plan esthétique que sur le plan fonctionnel. Mais l'équilibre est difficile à trouver entre la valeur usuelle et la valeur plastique. Les édiles vont normalement au plus moche et au mieux-offrant. D'où, dans la plupart des villes, la prolifération de candélabres boulles désespérants d'ennui et d'imbécillité. La Ville de Paris, elle, s'est plutôt fait une spécialité dans le ratage des corbeilles, des poubelles plastiques et des bancs. Mais alle est assez capable aussi, avec ou sans le concours de l'Etat, de transfor-







La jungle du mobilier urbain



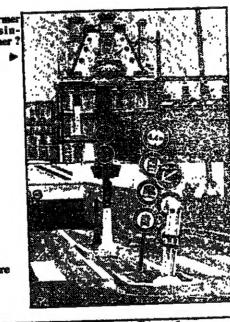



mer en forêt confuse le plus civi-lisé des morceaux de trottoir, et d'anéantir la conscience d'automobilistes soumis au stress de plus en plus absurde d'une surin-formation qui devient vite désinformation.

Le mobilier urbain est une excellente introduction à l'analyse de l'architecture et de l'urbanisme. Mais lorsque la photographie s'en mêle, les jeux peuvent se compliquer singulièrement. La qualité plastique de l'image vient se substituer à celle de l'objet saisi. La formulation documensaisi. La formulation documentaire des poubelles ou des mobiliers de série les plus plats s'efface dans la lumière. Nous commen-cons aujourd'hui, une série hebdo-madaire et estivale, dont le principe est d'inverser les rôles. La photo n'est pas illustration, c'est l'article qui est légende. Eventuellement, d'ailleurs, sans autre forme de légende.

forme de légende. FRÉDÉRIC EDELMANN. \* Renscignements repris de la remarquable somme de J.P. Muret , Y.-M. Allain,



Publicité : un tiers des dépenses en mobilier urbain

■ Le métro assiégé

Reportage photographique: **GASTON BERGERET** 



AIR FORCE: BAT 21. Film américain de Peter Markle, v.£: Paris Ciné I, 10 (47-70-21-71). \*\*CARME FATALE 2 Film américain de Richard Donner, vo.: Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); 14 Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83); Bretagne, 6\* (42-22-57-97); UGC Normandie, 8\* (45-63-16-16); 14 Juillet Beangroadle, 15\* (45-75-79-79); UGC Maillot, 17\* (47-48-06-06); v.f.: Rex., 2\* (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); Les Nation, 12\* (43-43-04-57); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); Fauvette, 13\* (43-31-56-86); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Pathé Montparnassa, 14\* (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Wepler, 18\* (45-22-46-01); Le Gambotta, 20\* (46-36-10-96).

\*\*TIEN DE FLIC. Film américain de L'ARME FATALE 2. Film américain

(40-36-10-95).

Chien De Filc. Film américain de Rod Daniel, vo.: Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); Pathé Marignan-Concorde, 8" (43-59-97-22); v.L.: La Nouvelle Maxéville, 9" (47-70-72-86); Pathé Français, 9" (47-70-33-88); Fauvette Bis, 13" (43-31-60-74); Gaumont Alénia, 14" (43-27-84-50); Pathé Mostpurnasse, 14" (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15" (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18" (45-22-46-01); Le Gambetta, 20" (46-36-10-96).

COCKIE, Film américain de Susan Scidelman, vo.: Ciné Beaubourg, 3" (42-71-52-36); UGC Odéon, 6" (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6" (45-74-94-94); La Pagode, 7" (47-05-12-15); UGC Champe-Elysées, 8" (43-62-20-40); 14 Juillet Bastille, 11" (43-57-90-81); Les Nation, 12" (43-43-04-67); 14 Juillet Beaugro-CIJEN DE FLIC. Film américain de

La Cinémathèque

PALAIS DE CHAILLOT (47-84-24-24) SAMEDI

Ivan le Terrible (1944-1946, v.o. a.t.f.), de S.M. Eisenstein, 15 h; Quatre Garçons dans le vent (1964, v.o. a.t.f.), de Richard Lester, 19 h; Identification d'une femme (1982, v.o. a.t.f.), de Michelangele Anto-nioni, 21 h.

DIMANCEE

Le Chien jame (1932), de Jean Tarride, 15 h; Vanht of Herror (1973, v.o.), de Roy Ward Baker, 17 h; Dernier Atom (1942), de Jacques Becker, 19 h; la Loi du allence (1952, v.o. a.l.l.), de Alfred Hitchock,

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS (49-26-34-30) SAMEDI

SAMEJA

Si vons avez manqué le début: Actua
Bités anciennes: Actualités Gaumout,

12 h 30; Paris-Polars: Jean-Pierre Melville

(1971) d'André S. Laberthe, le Carcle

rouge (1970) de Jean-Pierre Melville,

14 h 30; Paris: na arrondissement par

jour: le Goûter de Josette (1981) de

Gérard Frot-Coutaz, Dernier Domicille

comu (1969) de José Giovani, 16 h 30;

les Paris de l'adolescence: Rebecca (1983) de Gunhil Azsen, les Années sandwiches (1983) de Gunhil Azsen, les Années sandwiches (1988) de Pierre Bourron, 18 h 30; Marisge, maringes; Micheline, 6 enfants... (1967) de Claude Goretta, Lily aims-moi (1974) de Maurice Dugowson, 20 h 30. DIMANCHE

Dimanche
Si vons avez manqué le début: ParisPolars: Louis Chédid chante Hold-Up
(1985), Diva (1980) de Jean-Jacques Beineix, 14 h 30; Paris: un arrondissement par
jour: Nadja à Paris (1964) d'Eric Rohmer,
Cléo de 5 à 7 (1962) d'Agnès Varda,
16 h 30; les Paris de l'adolescence: Pascal
Escalier 51 (1984) de Philippe Bomin et
Bertrand Désormeaux, Adien Philippine
(1963) de Jacques Rozier, 18 h 30;
Mariare, mariares: Aux grands magasins Mariage, mariages: Anx grands magasins (1964) de William Klein, Violette et Fran-çois (1977) de Jacques Rouffio, 20 h 30.

Les exclusivités

AMERICAN NINJA III (A., v.o.): George V, 9 (45-62-41-46); v.f.: Para-mount Opéra, 9 (47-42-56-31); Fau-vette Bis, 13 (43-31-60-74); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01).

L'AMI RETROUVÉ (A., v.a.): Bien-nile Montparnasse, 15' (45-44-25-02). L'AMOUR A QUATRE TEMPS (A., v.o.): Forum Orient Express, 1e (42-33-42-26).
L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEN-

PAMOUR EST UNE GRANDE AVEN-TURE (A., v.a.): UGC Odéon, 6' (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8' (45-62-20-40); UGC Lyon Bastille, 12' (43-43-01-59); 14 Juliet Beamgrenelle, 19' (45-75-79-79); v.f.: Rex, 2' (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6' (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9' (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13' (43-36-23-44).

APRÈS LA GUERRE (Fr.): Saint-Lazare-Pasquier, & (43-87-35-43); Gen-mont Parnasse, 14 (43-35-30-40). ARISE MY LOVE (A., v.o.): Action Christine, 6 (43-29-11-30). LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN (A. v.o.): Cinoches, 6 (46-33-10-82); v.f.: George Y, 8 (45-62-41-46).

BAGDAD CAFÉ (A., v.o.) : Le Triomphe,

3" (4)-92-45-76).

BAL POUSSIÈRE (ivoirien): Gaumont
Les Helles, |= (40-26-12-12); Gaumont
Opéra, 2" (47-42-60-33); Gaumont
Ambassade, 8" (43-59-19-98); Fauvette,
13" (43-31-56-86); Gaumont Parmase,
14" (43-35-30-40).

14\* (43-35-30-40).

BUNKEEP PALACE HOTEL (Fr.):
Forum Orient Express, 1\*\* (42-33-42-25): Club Gammont (Publicis Matigan), 3\*\* (43-59-31-97).

BURNING SECRET (Brit, v.a.): Forum Horizon, 1\*\* (45-08-57-57); Pathé Impérial, 2\*\* (47-42-72-52); Pathé Impérial, 2\*\* (47-42-72-52); Pathé Hautefeuille, 6\*\* (46-33-79-38); La Pagode, 7\*\* (47-05-12-15); UGC Biarritz, 9\*\* (45-62-70-40); La Bastille, 19\*\* (44-35-407-76); (47-03-12-13); USC Sigrrinz, 6 (43-64-20-40); La Bastille, 11: (43-54-07-76); Les Nation, 12: (43-43-04-67); Gau-mont Alésia, 14: (43-27-84-50); Sept Parmasiens, 14: (43-20-32-20); 14 juil-let Beaugrenelle, 15: (45-75-79-79); UGC Maillot, 17: (47-48-06-06).

BUSTER (Brit., v.o.): George V. 2 (45-62-41-46); v.f.: Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52).

42-72-52).

CALENDRIED MEURTRIER (A., v.o.): Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26); Pathé Hautefeuille, 6 (46-33-79-38); Goorge V, 8 (45-62-41-46).

nelle, 15° (45-75-79-79); UGC Maillot, 17° (47-48-06-06); v.f.: UGC Montparnasse, 6° (45-74-94-94); Saint-Lazare-Pasquier, 8° (43-87-35-43); UGC Opéra, 9° (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-01-59); UGC Gebetins, 13° (43-36-23-44); Mistral, 14° (45-39-52-43); Pathé Clichy, 18° (45-22-46-01).

DÉSIR MEURTRIER. (\*) Film japonais de Shobei Iramiura, v.o.: Cluny Palace, 5 (43-54-07-76); Les Trois Belzze, 8 (45-61-10-60); La Bestille, 11 (43-54-07-76).

Bastille, 11s (43-54-07-76).

RICKBOXER. Film Hong Kong de David Worth, v.o.: Forum Are-encicl, 1s (40-39-93-74): UGC Normandie, 8s (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2s (42-36-83-93); UGC Montparmese, 6s (45-74-94-94); UGC Opéra, 9s (45-74-94-94); UGC Lyon Bastille, 12s (43-43-01-59); UGC Goblins, 12s (43-36-23-44); UGC Convention, 15s (45-74-93-40): Images, 12s (45-39-52-43); UGC Convention, 15s (45-74-93-40); Images, 12s (45-36-10-96).

LES MANNEQUINS D'OSIER. Film français de Francis de Gueltzi : Gaumont Les Halles, 1" (40-26-12-12): Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52); Pathé Hantelswille, 6 (46-33-79-38); Pathé 72-71; Faite realization, 3-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82); Bienvente Montparnasse, 15- (45-44-25-02); Camont Committee 15- (48-28-42-77)

Convention, 15 (48-28-42-27). MÉME SANG. Film italien d'Egidio Eronico et Sandro Cecca, v.o.: Ely-sées Lincoln, 8 (43-59-36-14); Sept Parassiens, 14 (43-20-32-20).

CAMPLIE CLAUDEL (Fr.): Elysées Lincoln, 8 (43-59-36-14). CHAMBRE AVEC VUE... (Brit., v.o.): Cinoches, 6 (46-33-10-82). CHERRY, HARRY ET RAQUEL (\*\*) (A. v.o.): Ciné Besubourg, 3 (42-71-52-36).

CHIMERE (Fr.) : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63).
(HINE, MA DOULEUR (Fr., v.a.): Utopia Champolion, 5- (43-26-84-65); Studio 43, 9- (47-70-63-40).

LA CITADELLE (Alg., v.a.): Utopia Champollion, 5 (43-26-84-65). LE CRIME D'ANTOINE (Fr.): Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47).

Bois, 5\* (43-37-57-47).

DEAD BANG (A., v.f.): Hollywood Boulevard, 9\* (47-70-10-41).

LES DEUX SONT TOMBÉS SUR LA
TÉTE... LA SUITE (A., v.e.): Forum
Horizon, 1\*\* (45-08-57-57); UGC
Odéon, 6\*\* (42-25-10-30); UGC
Rotonde, 6\*\* (43-74-94-94); Pathé
Marignan-Concorde, 2\*\* (43-59-92-82);
UGC Biarritz, 8\*\* (43-62-20-40); 14 Juillet Beaugrenelle, 15\*\* (45-75-79-79);
UGC Maillot, 17\*\* (47-48-06-06); v.f.:
Rex., 2\*\* (42-36-83-93); Saim-Lazare-Pasquier, 8\*\* (43-87-35-43); Pathé Francais, 9\*\* (47-70-33-88); Les Nation, 12\*\* (43-43-04-67); UGC Lyon Bassille, 12\*\* (43-43-04-67); UGC Gobelins, 13\*\* (43-36-23-44); Mistral, 14\*\* (45-39-53-43); (43-43-01-59); UGC Gobelins, 17 (43-36-23-44); Mistral, 14 (43-20-12-06); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01); Le Gambetta, 20 (46-36-10-96).

Gambetta, 20 (46-36-10-96).

DO THE RIGHT THING (A., v.a.):
Gammont Les Halles, i\* (40-26-12-12);
Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33); 14

Inillet Odéna, 6\* (43-25-59-83); Gammont Champs-Elysées, 8\* (43-59-04-67);
14 Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81);
Gaumont Parnasse, 14\* (43-35-30-40). L'ENFANT DE L'HIVER (Pr.): L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63).

ESCLAVES DE NEW YORK (A., v.o.): 14 Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83). ETAT DE CHOC (A., v.a.): UGC Normandie, 8 (45-63-16-16); v.f.: UGC Montparasse, 6 (45-74-94-94); UGC Opérs, 9 (45-74-95-40).

FAMILY VIEWING (Can., v.o.): Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47). FAUX-SEMBLANTS (\*) (Can., v.o.): Cinoches, 6\* (46-33-10-82).

FEMIMES AU BORD DE LA CRISE DE

NERFS (Esp., v.o.): Les Trois Luxembourg, & (46-33-97-77).

LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.): Utopia Champollion, & (43-26-84-65).

FORCE MAJEURE (Fr.): L. Nouvelle Mazéville, & (47-70-72-86).

FRANCE (Fr.): UGC Ermitage, & (45-63-16-16).

GANASHATRU (Ind., v.o.): 14 Juillet Parmasse, 6 (43-26-58-00). Parmasse, 6 (43-25-36-40).

LE GRAND ELEU (Fr., v.o.): Le Triomphe, 8 (45-62-45-76); v.f.: Rez. (Le Grand Rex.), 2 (42-36-83-93); Les Montparnos, 14 (43-27-52-37).

LA GRANDE PARADE (Chin., v.o.):
Utopia Champollion, 5 (43-26-84-65).
HISTOTRES DE FANTOMES CHINOIS (Hong Kong, v.o.): Utopia Champolico, 5 (43-26-84-65).

L'DISONTENABLE LÉGRRETÉ DE L'ÉTRE (A., v.o.): Cinoches, 6 (46-33-10-82).

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GATÉ (Fr.) : George V, 8 (45-62-41-46).

JACENIFE (A., v.a.): Epén de Bois, 5º (43-37-57-47).

JÉSUS DE MONTRÉAL (Can.): Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); UGC Rotonde, 6º (45-74-94-94). JUMEAUX (A., v.f.): La Nouvelle Maxé-ville, 9 (47-70-72-86).

ville, 9 (47-70-72-86).

EARATÉ RID III (A., v.n.): Forum
Orient Express, 1\* (42-33-42-26): Pathé
Marignan-Corcorde, 8\* (43-59-92-82);
v.f.: Rex, 2\* (42-36-83-93): UGC Montparamse, 6\* (45-74-94-94); Pathé Francais, 9\* (47-70-33-88); UGC Lyon Bestille, 12\* (43-43-01-59): UGC Gobelins,
13\* (43-36-23-44); Mistral, 14\* (45-3952-43); UGC Convention, 15\* (45-7493-40); Images, 18\* (45-22-47-94); Le
Gambetta, 20\* (46-36-10-96).

LA LÉGENDE DU SAINT BUYEUR
(Fr.-lt., v.n.): Lucernaire, 6\* (45-4457-34); Studio 43, 9\* (47-70-63-40).

LES LIASSONS DANGEREUSES (A.,

LES LIAISONS DANGEREUSES (A., v.o.): Foram Orient Express, 1" (42-33-42-26): Gaumont Opéra, 2" (47-42-60-33): UGC Odéon. 6" (42-25-10-30): Publicis Champs-Elysées, 8" (47-20-76-23); Les Montparnos, 14º (43-27-52-37); v.f.: La Nouvelle Maxéville, 9º (47-70-72-86). LOVE DREAM (IL, v.f.) : Le Triomphe, 8° (45-62-45-76). Samedi 5 - Dimanche 6 août

43-41-63).

LE MAJTRE DE MUSIQUE (Bel.): Vendôme Opéra, 2 (47-42-97-52); Lucernaire, 6 (45-44-57-34). MANIKA UNE VIE PLUS TARD (Fr. v.o.): Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34). MAURICE (Brit., v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-82).

33-10-82).

MEURTRE DANS UN JARDIN
ANGLAIS (Brit., v.o.): Ciné Besabourg, 3 (42-71-52-36); Studio des
Ursulines, 5 (43-26-19-09).

MONSIEUR HIRE (Fr.): UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94); UGC Bigrritz, 3 (45-62-20-40); UGC Opéra, 9
(45-74-95-40).

| 142-74-95-40| | 1 COL. OPER. | 143-74-95-40| | 1 COL. OPER. | 143-95-96| | 1 COL. OPER. | 143-95-96|

PEAUX DE VACHES (Fr.): Utopia. Champollion, 5 (43-26-84-65).

Champollion, 5: (43-26-84-65).

PÉRIGORD NOIR (Fr.): Pathé Clichy, 18: (45-22-46-01).

LE PETIT DIABLE (It., v.o.): Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); 14 Juillet Odéan, 6: (43-25-59-83): Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82); La Bestille, 11: (43-54-07-76); Gaumont Alésia, 14: (43-27-84-50); Sept Parnassiens, 14: (43-20-32-20): 14 Juillet Beaugrenelle, 15: (45-75-79-79); v.f.: Pathé Montparnasse, 14: (43-20-12-06).

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE DES MERVEILLES (A., v.f.): La Nouvelle Maxéville, 9: (47-70-72-86): Les Montparnos, 14: (43-27-52-37); Grand Pavoia, 15: (45-54-46-85).

40-83).

LA PETITE VÉRA (Sov., v.e.): Forum
Arc-en-Ciel, 1" (40-39-93-74); Le
Triomphe, & (45-62-45-76); Sept Parmassions, 14 (43-20-32-20).

nassens, 14 (35-35-36).

LE PEUPLE SINGE (Fr.-Indon.): Rex. 2: (42-36-83-93): Cleary Palace, 5: (43-36-14); UGC Gobelins, 13: (43-36-14); UGC Gobelins, 13: (43-36-33-44); Gaumont Parnasse, 14: (43-35-30-40). LE PHILOSOPHE (All., v.o.) : Utopia

LE PHILOSOPHE (All., v.o.): Utopia Champollion, 5 (43-26-24-65).

LE PLUS ESCROC DES DEUX (A., v.o.): Pathé Hautefeuille, 6 (46-33-79-38); Georga V, 8 (45-82-41-46); v.f.: Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20).

PRINCE SIGN O' THE TIMES (A., v.o.): Ciné Besubourg, 3 (42-71-52-36).

RAIN MAN (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1 (40-26-12-12); Publicis Champs-Elysées, 8 (47-20-76-23); v.f.: Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Les Montparnos, 14 (43-27-52-37).

ROSALIE FAIT SES COURSES (All.,

ROSALIE FAIT SES COURSES (All., v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-82). SANS DÉFENSE (Fr.): Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31).

SCANDAL (\*) (Brit., v.o.): UGC Normandie, \* (45-63-16-16). SING (A., v.o.): George V, 8 (45-62-41-46): v.f.: Pathé Français, 9 (47-70-33-88).

SON ALIBE (A., v.o.) : George V, 9 (45-62-41-46). SPLENDOR (it., v.a.): Lacemaire, 6\* (45-44-57-34); Le Berry Zèbre, 11\* (43-57-51-55).

LZ SUD (Arg.-Fr., v.o.): Utopia Cham-politon, 9 (43-26-84-65). THE LAST OF ENGLAND (Brit., v.o.): Accatone, 9 (46-33-86-86).

Accione, 7 (40-3)-80-80].

TROP BELLE POUR TOI (Fr.): Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12);
Ganmont Opéra, 2= (47-42-60-53);
UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Pathé Montparnane, 14 (43-20-12-06).

Montparnasse, 14 (43-20-12-06).
UN POSSSON NOMBMÉ WANDA (A., v.o.): Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33); Publicia Saint-Germain, 6 (42-22-72-80); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); Gaumont Aléxia, 14 (43-27-84-50); v.f.: Bretagna, 6 (42-22-57-97); Fauvette, 13 (43-31-56-86); Garmont Convention, 15 (48-28-42-27). UNE AUTRE FEMME (A., v.o.) : Reflet Logos II, 5 (43-54-42-34).

Logis I., 5 (43-54-23-).

A VIE EST UN LONG FLEUVE
TRANQUILLE (Fr.): George V, 2(45-62-41-46); 14 Juillet Bastille, 11(43-57-90-81). VOYAGEUR MALGRÉ LUI (A., v.o.): Républic Cinémas, 11º (48-05-51-33); Denfert, 14º (43-21-41-01).

WORKING GIRL (A., v.o.); UGC Biar-ritz, 8\* (45-62-20-40).

YOUNG GUNS (A., v.o.): Forum Orient Express, 1e (42-33-42-26); Gaumont Ambassade, & (43-59-19-08); Gaumont Parnosse, 14e (43-33-30-40); v.f.: Gaumont Alásia, 14e (43-27-84-50). ZUCKER BABY (All., vo.): Gammont Les Halles, 1º (40-26-12-12); 14 Juliet Parmane; 6º (43-26-38-00); 14 Juliet Bastille, 11º (43-57-90-81).

Les grandes reprises

ACCATTONE (IL, v.o.) : Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47). ACT OF VENGEANCE (A., v.f.): Paris Ciné I, 10\* (47-70-21-71). BRAZIL (Brit., v.a.): Studio Galande, 5° (43-54-72-71).

CASINO ROYALE (Brit., v.a.): Lo

Champo, 5º (43-54-51-60). LE CAUCHEMAR DE FREDDY (\*) (A., v.): Forum Orient Express, 1e (42-33-42-26); George V, 8e (45-62-41-46); v.1: La Nonvelle Mazéville, 9e (47-70-72-86); Fanvette, 13e (43-31-56-86); Images, 18e (45-22-47-94).

30-50); Images, 15 (3-224)-3).

LE CIRQUE (A.): Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47).

CORRESPONDANT 17 (A., v.s.):
Refiet Médicis Logos salle Louis-Jouvet,
5 (43-54-42-34). EASY RIDER (A. v.o.): Cinoches, 6 (46-33-10-82).

LE FAUCON MALTAIS (A., v.o.):
Action Christine, 6\* (43-29-11-30).

FIVE EASY PIECES (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); Racine Odéon, 6 (43-26-19-68). UGEOR, 0" (43-25-19-68).

FULL METAL JACKET (\*) (A., vf.):

FULL METAL JACKET (\*) (47-70-10-41).

LES GENS DE DUBLIN (A., v.A.): Panthéon, 5" (43-54-15-04).

LA GUERRE DES BOUTONS (Pr.):

doll in lites

Saint-Londort, 19 (45-32-91-68).

GUERRE ET AMOUR (A., v.o.): Action
Rive Ganche, 5 (43-29-44-40).

HOLIDAY (A., v.o.): Action Christine, 6
(43-29-11-30).

L'HOMME DES HAUTES PLAINES (A., v.o.): Action Rive Gauche, 5 (43-29-44-40); v.f.: Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31). INDIA SONG (Fr.) : L'Entrepôt, 14 (45-

LINSPECTEUR HARRY EST LA DERNIÈRE CIBLE (A., v.f.): Holly-wood Boulevard, 9 (47-70-10-41).

(42-71-52-36).

PINE FLOYD THE WALL (Brit-A., v.o.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-57).

PLEIN SOLEIL (Fr.): Forum Arc-en-Ciel, 1" (40-39-93-74); Le Saint-Germain-des-Prés, Salle G. de Beauregard, 6" (42-22-87-23); Pathé Marignan-Concorde, 9" (43-59-92-82); Escurial, 13" (47-07-28-04); Sept Parnassiens, 14" (43-20-32-20); Gaumont Convention, 15" (48-28-42-27); Pathé Chichy, 19" (45-22-46-01).

LA PORTE BU PARADIS (A., v.o.):

Clichy, 19° (45-22-46-01).

LA PORTE DU PARADIS (A., v.o.):
Saint-André-des-Aris I. 6° (43-2648-13); Les Trois Baizac, 9° (45-6110-60).

RETOUR VERS LE FUTUR (A., v.o.):
George V., 9° (45-62-41-46); v.f.: Paramont Opéra, 9° (47-42-56-31).

LE RIDEAU DÉCHIRÉ (A., v.o.):
Action Christine, 6° (43-29-11-30); Les
Trois Baizac, 9° (45-61-10-60).

SALAAM ROMBRAY ! (indo-Pr., v.o.):

SALAAM BOMBAY! (indo-Fr., v.o.): Studio 43, 9\* (47-70-63-40). SOUDAIN L'ÉTÉ DERNIER (A., v.o.) : Gaumont Les Halles, 1" (40-26-12-12). STRANGER THAN PARADISE (A-All, v.a.): Utopia Champollion, 9 (43-26-84-65).

26-84-65).

TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE (A., v.L.): Forum Aro-en-Cicl, 1st
(40-39-93-74); Ren, 2st (42-36-83-93);
UGC Momparanse, 6st (45-74-94-94);
UGC Empinage, 8st (43-43-01-59); UGC
Gobolina, 13st (43-43-01-59); UGC
Gobolina, 13st (43-32-344); Mistral,
14st (45-39-52-43); UGC Convention,
15st (45-74-93-40); Path6 Clichy, 18st (45-22-46-01); La Gambetta, 20st (46-36-10-96).

TOP GUN (A., v.o.) : Grand Pavois, 15-(45-54-46-85). (45-54-46-85).

UN MORT EN PLEINE FORME (Bid., v.o.): Le Champo, 3º (43-54-51-60).

UNE FEMIME EST UNE FEMIME (Ft.): Les Trois Lemenhourg, 6º (46-33-97-77).

LES UNS ET LES AUTRES (Ft.): Forum Arc-en-Ciel. 1º (40-30-91-74).

La VILLE DORÉE (All., v.a.): Les Trois Laxembourg, & (46-33-97-77); Studio 43, 9 (47-70-63-40).

93, 7 (97-70-63-40).
VISAGES DE FEMMES (Ivoirien, v.a.):
Saint-André-des-Arts II, 6 (43-26-80-25); Sept Parassiens, 14 (43-20-32-20). LES YEUX NOIRS (h., v.s.); Le Triona-phe, 8 (45-62-45-76).

Les séances spéciales

ALICE N'EST PLUS ICI (A., v.o.) : Accatone, 5 (46-33-86-86) 18 h 10. ANGEL HEART (\*) (A., v.o.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 22 h 15. ARARAT (Su., v.o.): Studio 43, 9- (47-70-63-40) 14 h 15.

ASTÉRIX ET CLÉOPATRE (Bel.): Saint-Lambert, 15º (45-32-91-68) Saint-Lamour, 15 h 30.
LES AVENTURIERS DE L'ABCRE PERDUE (A., v.o.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 18 h 20.

LE BAISER DE LA FEMME ARAI-GNÉE (A., v.a.): Républic Cinémes, 11e (48-05-51-33) 12 h.

LA RELLE DE MOSCOU (A., v.a.): Saint-Lambert, 154 (45-32-91-68) 18 h 45. BIRDY (A., v.o.) : Stadio Galando, 5º (43-54-72-71) 14 h. CASARIANCA (A., v.a.): Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77) 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

LE DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRI-CAIN (Can.): Cisé Beaubourg, 3º (42-71-52-36) 11 h 30. LE DERNIER COMBAT (Pr.): Studio Galando, 9 (43-54-72-71) 18 h 20.

LE DERNIER NABAB (A., v.o.): Studio des Ursulines, 5\* (43-26-19-09) 20 h 30. LE DERNIER TANGO A PARIS (\*\*) (Fr.-1t., v.o.): Studio des Ursulines, 5\* (43-26-19-09) 13 h 45. DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D'ELLE (Fr.): Répablic Cinémas, 11º (48-05-51-33) 17 h 30. LE DICTATEUR (A., v.n.): Denfert, 14º (43-21-41-01) 11 h 50.

DODE'S CADEN (Jap., v.o.): Se Lambert, 15\* (45-32-91-68) 18 h 50. P.T. L'EXTRATERRESTRE (A., v.f.): Grand Pavois, 15\* (45-54-46-85) 13 h 15. ELEMENT OF CRIME (Dan. v.o.) : Le Berry Zebre, 11º (43-57-51-55) 22 h 45. QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RAB-RIT ? (A., v.f.) : Denfert, 14 (43-21-41-01) 14 h.

L'ETAT DES CHOSES (All., v.a.): Ciné Bembourg, 3° (42-71-52-36) 11 h 40. LA FAMILLE (R.-Fr., v.a.): Le Berry Zèbre, 11° (43-57-51-55) 15 h 30, 20 h 30. PASTER PUSSY CAT, KILL! KILL! (\*) (A. v.a.): Ciné Beanbourg, 3 (42-71-52-36) 0 h 45.

GANDHI (Brit., v.o.) : Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) 15 h 45. (45-54-46-85) 13 h 45.

LA MAISON DU DOCTEUR
EDWARDES (A., v.a.) : Rellet Logos I,
5 • (43-54-42-34) 13 h 50, 15 h 50,
17 h 50, 19 h 50, 21 h 50.

LE PRIX DE LA PASSION (A., v.o.): Denfert, 14 (43-21-41-01) 15 b 40. LES QUATRE CENTS COUPS (Fr.): Les Trois Lexembourg, 6 (46-33-97-77) 12 h. SALO, OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME (\*\*) (ft., v.o.) : Ciné Beanbourg, 3\* (43-71-52-36) 0 h 10.

PETRÍ CASINO (42-78-36-50). Je sons de Polytrechnique, 1'as pas cent bulles ? : 21 h. Nous, on sème : 22 h 30.

BAGING BULL (A., v.o.) : Access (46-33-86-86) 20 h 10. ROLLING STONES (A., v.o.): Grand Pavois, 15° (45-54-46-85) 12 h.

LA TERRASSE (It., v.a.): Le Berry Zètre, 11: (43-57-51-55) 17 h 45. THE ROCKY HORROR PECTURE SHOW (\*) (A., v.a.): Studio Galanda, 5: (43-54-72-71) 22 h 30.

7 (45-34-72-11) 22 B 30.

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL.
(Fr.-Bel.): Saint-Lambert, 15º (45-3291-68) 15 h 30.

372 LE MATIN (°) (Fr.): Stadio
Galande, 5' (43-54-72-71) 16h
ILITPAUYERAR (\*\*) ULTRAVIXENS (\*\*) (A., v.o.): Ciné Beanbourg, 3 (42-71-52-36) 0 h. UN BON PETIT DIABLE (Fr.): Seise-Lambert, 15 (45-32-91-68) 17 h.

LA VIE EST A NOUS (Pr.) : Studio 43, 9 (47-70-63-40) 16 h 15. LES VOYAGES DE GULLIVER (A., v.f.): Saint-Lambert, 19 (45-32-91-68) 13 h 45. ZELIG (A., v.o.): Accestone, 5 (46-33-86-86) 22 h 15.

théâtre

AMANDIERS DE PARIS (43-66-42-17). Et comment ve ce vieux John ? : 15 h et 20 h 30. CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). La Belle Cario : 20 h. Roger, Roger et Ro-ger : 22 h 15.

ger: 22 n 15.

CINQ DIAMANIS (45-80-51-31). Courant d'airs show: 20 h 45.

COMEDIE CAUMARTIN (47-42-43-41). Gérard Sety, Thomase qui zappe avec ses fringues: 21 h. avec ses l'impacs : 21 l. CRYPTE SAINTE-AGNÈS (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (47-00-19-31). Le Maître de Santingo ; 20 h 30, dim. 17 h 30.

EDGAR (43-20-85-11). Les Babus-Cadres : 20 h 15. Nous on fait où on nous dit de faire : 22 h. HUCHETTE (43-26-38-99). La Centatrice chauve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30.

L'ESPACE EUROPÉEN (42-93-69-68). Marcolla : 20 h. Marcella: 20 h.

LE BOURVIL (43-73-47-84). MahoulRagodt ou Fopfer de quat' fous: 20 h 30.

LUCERNAIRE FURUM (45-44-57-34).

Petite salle. Lettres d'amour : 20 h.

Molly Bloom: 21 h 30. Théatre mair. Le

Petit Prince: 18 h 4S. Les Esaux et Forêts: 20 h. Laurent Violet: 21 h 30.

Théatre rouge. François Villon ou la Bellade d'un mauvais garçon: 18 h 30.

Contes érotiques arabes du XIVe siècle: 20 h.

MARIE STUART (45-08-17-80). Portrait of Vincent: 18 h 30.

MUSÉE DE CIRE (HISTORIAL DE MONTMARTRE) (46-06-78-92). La Butte et l'Abbesse (89, in veras Montmartre): 18 h 30.

mattre): 18 h 30.

NOUVEAUTÉS (47-70-52-76). Le Grand
Standing: 18 h 30 et 21 h 30.

CELVEE (48-74-42-52). L'Amour-Goût:
17 h et 22 h. Le Bel de N'Dinga: 20 h,
dim. 16 h.

PATAES BOYAL (42-97-59-81). As so-cours... tout vs micux!: 17 h 30 et 21 h. 92-97). Salle L Mousieur Songe : 18 h et

BOSEAU-THÉATRE (42-71-30-20). Aque: 21 b. SAINT-GEORGES (48-78-63-47). Com-ment devenir une mère juive en dix le-çons : 20 h 45, dim. 15 h.

THÉATRE DE PARES (42-80-09-30). Cats: 15 het 20 h 30, dim. 19 h 30. THÉATRE DE VERDURE DU JARDIN SHAKESPEARE (42-82-08-39). La Barbier de Sérille: 19 h 30, dim. 17 h. THEATRE MODERNE (49-95-09-00). Boolimiquement Monty Python: 17 h et 21 h.

THEATRE MONTORGUELL (42-33-30-78). Le Banquet du boution : 20 h 30. TINTAMARRE (43-87-33-82). Phèdre (à repasser) : 20 h 15. C'est diague : 21 h 30. TOURTOUR (48-87-82-48). De Portiso

graphe et autres oiseaux rares ; 20 h. La. Voix hamaine : 22 h. Les cafés théâtres

AU BEC FIN (42-96-29-35). Y a t-il un ci-toyes dans la salle?: 19 h 30. Devos caiste, je l'ai ranconné: 20 h 30. Souper chez Feydens: 22 h. Bob Lampion: 23 h 15.

BLANCS-MANTEAUX (48-87-15-84). Salle I. Aren = MC 2: 20 h 15. Les Epis noirs : 21 h 30. 100% Polyamide : 22 h 30. Selle II. Les Secrés Monstres : 20 h 15. J'al pas d'amín : 21 h 30.

CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11). Tiem veilà deux bondins II : 20 h 15. Mangeuses d'hommes : 21 h 30. Jesnine Tructa disparu : 22 h 30.

LE DOUBLE-FOND (42-71-40-20). C'est magique et ça tache Spectacle renouvelé toutes les heures : 20 h 30 et 22 h.

21 S. Nous, on stone: 22 h 30.

PGINT-VIRGULE (42-78-67-03). Pascal Coulsu: 18 h 30. Eric Thomas: 20 h. Nos désirs font désortre: 21 h 30. Ma mère aims beaucoup oc que jo fais: 22 h 45 et 24 h.

2 5

1000

Les concerts

CHAPELLE SAINT-LOUIS DE LA SALPÉTRIÈRE Parrice Caire. 16 h 30 dim. Récival d'orgue. Cenvres de Corelli, Pachelbel, Lefebur-Wély, Saint-Sabra. EGLISE AMÉRICAINE DE RARIS. Jean-Louis Durand. 18 h dim. Orgue. Cenvres de Buxtelunde, Munfiat, Walcher, Bruhas, Bach, Beethoven, Mendelssohn. EGLISE SAINT-JULIEN-LE-PAUVRE La Philharmonie de chambra. 18 h 30 et 21 h ven., sam. Dirigé par Roland Douarts. Christian Schneider (mandoline). Les Concertos pour mandoline de Vivaldi. Tél. location: 42-33-43-00.

Vivaldi, Tél. location : 42-33-43-00.

ÉGLISE SAINT-LOUIS-EN-L'ILE

Dans le cadre du Festival Musique en

I'lle. Alexandre Legoya 21 h ven., sam.

17 h dim. Guitare. Œuvres d'Albensz,

Granados, Tarrets, Weiss, Téléphone
location : 43-23-18-25.

NOTRE -DAME DE PARIS MERO-ANDRÉ Doran . 17 h 45 dim. Orgne. Œuvres de Bach, Listt. SAINTE-CHAPELLE (46-61-55-41). Ensemble d'archets français. 21 h. sam., dim. Dir. Jean-François Gonzales. Denise Compois (clavocin). «1789, en la cha-pelle Saim-Marc de Venise». Œuvres de Vivaldi, Tartini, Paesiello.

Danse CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE (19°). Compagnie Alain Germein. Jusqu'an 7 jazvier 1990. 13 h et 15 h 30, sam., dim. Les Savants et la Révolution. Mise en scène et chor. Alain Germain. Textes Yves Laissus. Musique leabelle Abouller. Avec Nathalie Barbey. Patrick Florentin, Florence Guignoiet. Espace Didoret.

Comédie musicale

THEATRE DE PARES (9°) (42-80-09-30°). Cats, 15 h sam; 19 h 30 dim. D'après T. S. Eliot. Mise en scène et chor. Gillian Lynne. Dir. mus. Paul Morris. Musique d'Andrew Lloyd Web-ber. 3 h. Téléphons location : 42-80-09-30.

Jazz, pop, rock

AU DUC DES LOMBARDS (42-36-51-13), Alfredo Rogriguez, Trio Salsa, 23 h sam. Kalian Trio, 23 h dim.

23 h sam. Estian Trio, 23 h dim.

BAISER SALÉ (42-33-37-71). Toninho
Ramos, 22 h 30, sam. dim. Ladlow
Group, 20 h 30, sam.

CAVEAU DE LA HUCHETTE (43-2665-05). Amouroux Sextet, jusqu'as
9 soft. 21 h 30, dim., Boogie-woogie, Irakli, Guerault, 21 h 30, sam. CAVEAU DES OUBLIETTES (43-54-94-97). Cabaret de la chancos française, 21 h, sam. Chansons à la carte tous les

医阿克克氏系统

A SECTION OF SECURITION

entry of the same of garage

and the second

1/2世 美麗 華

1.87

CHAPELLE DES LOMBARDS (43-57-24-24). Mixo Quento, 22 k 30, sem. CINQUIÈME AVENUE (45-00-00-13).

ELYSEE-MONTMARTRE Connecting Routes, 20 h sam. 118 F. FNAC. JAZZ-CLUB LIONEL-HAMPTON (47-58-12-30). Saxonania, jusqu'an 12 acdt.
58-12-30). Saxonania, jusqu'an 12 acdt.
22 h sam, dim. Claude Tissendier (sax.).
Nicoles Mondier (sax.), Claude Brand
(sax.), Stan Laferriere (piano), Pierre
Maingourd (basse), françois Laudet
(batt.).

(but.).

LA LOUISIANE (42-36-58-98). Philippe de Preissac lazz Group, 21 h sam.

LA PINTE (43-26-26-15). Rythmik Zambrocal, 22 h 30 sam.

LATITUDE SAINT-GERMAIN (42-61-53-53). Fierre Michel Sävadier Trio, 22 h sam. Piano, Maurice Zeanour (basse), Etienne Brachet (bass.).

Etienne Brachet (hans.).

LE CAMBRIDGE (43-80-34-12). Ladovic de Preissec Trio, 22 h ven., sam. (dornière), piane.

LE MECENE (42-77-40-25). Yves Marz, tout le mois d'août, 22 h 30 sam. Piane, chaut. Marie et François Debecker, tout le mois d'août, 22 h 30 dim. Piane, chant.

LE MONTANA (45-48-93-08). Melitia Battlefield Trio, 22 h 30 ven., sam. Bosnie Lowdermilk, 22 h dim., hus. Piane, chant.

NEW MORNING (45-23-51-41). Hermeto Pasconi e Grupo, 21 h 30, sam. PETIT JOURNAL MONTPARNASSE

PETIT JOURNAL MONTPARNASSE (43-21-56-70). Chaude Nosu, 21 h sam., Houssage à Boris Vieu.

SLOX-CLUB (42-33-84-30). Gene Mighty Flex Conners, 21 h 30, sam.

TROTTOURS DE BUENOS-AIRES (42-33-58-37). «Elles en étaient», tout le mois d'août, 20 h 30, sam. Chanson-cabaret sur la Révolution française. 90 F. Opus 4, tout le mois d'août, 22 h 30, sam. Munique d'Arguntine.

UTOPIA JAZZ CLUB ((43-22-79-66). UTOPIA JAZZ CLUB ((43-22-79-66). Cat Fish Boogis, 1 h. Pompon Trio, 22 h sam. Mahsun et Alain Giroux, 1 h sam.

**PARIS EN VISITES** 

LUNDI 7 AOUT

« La Conciergerie, le Panthéon, la basilique Saint-Denis, la crypte archéo-logique du parvis de Notre-Dame, la Sainte-Chapelle », 11 heures, à l'entrée de chaque monament.

« Souvenirs révolutionnaires du Palais-Royal à la Bibliothèque natio-naie», 14 h 30, 2, place du Palais-Roayi (M= Aliaz). (M= Allaz).

« La vie quotidicane an Moyen-Age an Musée de Chuny», 14 h 30, 6, place Painlevé (M= Zujovio).

« La Mosquée et ses jardins », 15 heures, à l'entrée, place du Puits-de-l'Ermite (M. Jacomet).

Firmite (M. Jacomet).

Quelques grands hôtels du Marsis», 15 heures, 62, rae Saint-Antoine (M. Vermeesch).

«Toute l'He Saint-Louis», 14 h 45, métro Pont-Marie (M. Banassat).

«Les fouilles de la cour Carrée du Louvre», 154 h 30, place du Palais-Royal.

«La cathédrale orthodoge russe Saint-Alexandre-Newsky». 14 h 30

Saint-Alexandro-Nevsky », 14 h 30, 12, rue Daru (E. Romann).

« La Sorbomo, histoire de l'université et du quartier Latin », 15 houres, 46, rue Saint-Jacques (Connaissance d'ici et d'ailleurs).

 Hôtels et jardim du Marais. Place des Vosges », 14 h 30, métro Saim-Paul (Résurrection du passé). Sur les traces de Philippe-Auguste : les fouilles du Louvre », 14 h 30, métro Palais-Royal (Paris et son histoire). Palais-Royal (Paris et son histoire).

a Jardins, passages et folies néogothiques de Montmartre», 15 heures,
métre Blanche (Paris et son inistoire).

a Le Musée de la police», 15 heures
(Paris et son histoire).

a Crimes, assassinant et espionnage
au Marais. Trafic en l'hôtel des Ambassaleurs de Hollande», 14 h 30, métre
Saint-Paul (Isabelle Haniler).

a Des animaux ou des anadons?

Des animaux ou des ancètres? », 14 h 30, Musée des arts africains et

«L'été, une journée d'un paysen», 14 h 30, Musée des arts et traditions populaires. «Deux visages d'une même femme : Marie-Thérèse », 12 h 30, Musée Pleuses.

Picasso.

« Bethsabée, ou l'histoire d'une sédection ». Il heures, Musée de la Renaissance.

« Tapisseries de la Renaissance ». 14 heures, Musée de la Renaissance ». 4 André-Charles Boulle et Charles Cressent », 15 h 30, Musée du Lonvre.

# **Economie**

e l'élection promiembelle de Appendix MIS Jame of a sain des baricamatics à e sellenzinie, loude pur la no Bearer Cette elline

Service rewrite a a service and the service an the a minimum or regulation age the same of a repulsive of the same of the of to class be in the state butter category par tree ministre to with the class on their factories for the contraction for the contraction of the contract temps, is allow to training field senten a course on a course of nd the tord on consider a as as morning to Min and and decreed the renamer a let to with any and interest a country results as a minute of the comment o

## iations tripartites

NICOLE BONNET.

granted to Control our control of mit dermit entre en ber ber a september of the state of the page de colonier en aparent b का नहारी सामार्थ । भारता है का उन्हें कर है के Long Both of the control of the control of the and with community of provincing THE APPROVE IN THE THE PERSON appear of the second second and appearing ARM dry extends a restitue : Cagnicas . .... des resents. MARIE TO THE STREET NOTE OF A SECURITY OF THE PARTY.

Barbar part a was in the total

Open Markey or to the treatment

The state of the s

were to the second of the first

THE STATE OF STATE OF STATE SEED

Change to the to the own the

STAGE THE WAY TO SELECT THE THE L. W. S. Stevens INS le économique

A14 2 14 1 15 12 12 12 12 15

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY OF

Se treet a transfer to a

1174 120 mg of 8 150

The second of the second of

Mark the second second

3-7-1-8-1-

EN BREF · Bitting an exercise !

LETTE SEE

\*\*\*\*

------

Bringly married by

Box St. R. - g . I g . Lite . h

Section 1. Section 1.

The state of the state of

résident de gauche « d'affaires

Les responsables de la SNCF ont présenté, le 3 août, les projets de réaménagement des ateliers ferrovisires du Landy, sur la commune de Saint-Denis, dans la perspective de l'entrée en service en 1993 du TGAV acrel auropée . Séatigationaire de Lai

TGV nord-européen et transmanche. Il s'agit de raser les bâtiments existants (qui couvrent 35 000 mètres carrés), dont les plus anciens out été édifiés en 1878, et d'en construire, sur 50 000 mètres carrés, de nouveaux beancoup plus modernes et plus fonctionnels. modernes et plus fonctionnels.
Depuis l'origine, l'activité des atoliers du Landy est consacrée à
l'entretien, au nettoyage et à la réparation des voitures de voyageurs circulant sur le réseau nord. Aprèsdemain, c'est ici qu'auront lieu les
opérations similaires sur les TGV
entretien.

M. Marcel Aubert, directeur de la région de Paris-Nord de la SNCF, a indiqué que le pari technique était difficile, car il existera, à partir de 1993, plusieurs types de TGV, selon les lignes. Les rames qui emprunteront le tunnel sous la Manche, et qui mesureront 400 mètres de longueur, se présenteront d'un seul bloc forme. se présenterent d'un seul bloc (con-trairement au TGV sud-est, où deux rames peuvent être accolées). Elles côtoieront les TGV classiques qui constront les TGV classiques qui circuleroat, par exemple, sur la ligne Lille-Marseille, via la gare d'inter-connexion de Roissy, ou les TGV à deux étages, on encore le train rapide allemand ICE qui circulera, par exemple, entre Hambourg et Paris.

Les ingénieurs ont imaginé pour les futurs ateliers de réparation des systèmes de rails et de caténaires escamotables afin d'effectuer plus rapidement les grosses réparations, comme les changements de boggies, sans avoir à soulever les rames. Un système informatique de repérage de trains sur les voies d'attente ou au plus près le parc, et d'immobili-ser le moins longtemps possible les

**Hausse de 2,50 %** 

des prix du gaz

Les tarifs de vente du gaz nature

domestique seront relevés de 2,50 %

en moyenne à partir du samedi 5 août. Cette hausse, qui survient après une baisse de 2 % des tarifs au

1= janvier, concerne la clientèle des

secteurs résidentiel et tertiaire, ainsi que la petite et la moyenne indus-trie. Selon Gaz de France (GdF).

de la hausse euregistrée depuis le

début de l'année sur les prix des produits pétroliers sur lesquels sont

ment en gez ». GdF ajoute que ses clients continuent de bénéficier d'un

prix compétitif du gaz naturel dont le niveau, toutes taxes comprises,

est inférieur de 30 % à celui du

début de 1985 et comparable à celui

de juillet 1988 ».

indexés les coûts d'approvision

Dans la perspective du TGV nord-européen

#### La SNCF va dépenser plus de 1 milliard de francs pour reconstruire les ateliers du Landy

L'ensemble des dépenses, évalué à 1,15 milliard de francs, sera entièrement financé par l'entreprise nationale. L'idée de construire de toutes pièces un centre d'entretien des TGV du côté de la future gare d'interconnexion de Roissy et de d'interconnexion de Roissy et de libérer pour d'autres usages les 72 000 mètres carrés du site du Landy n'a pas été retenne, les responsables de la SNCF estimant que cette solution aurait provoqué des dépenses de personnel de conduite supplémentaires, des immobilisations de matériel et des ransports parasites a de rames vides vers on en parasites » de rames vides vers en en provenance du terminus des voya-geurs, c'est-à-dire la gare du Nord (1).

Nord (1).

Actuellement, environ 670 agents travaillent au Landy. Ce chiffre devrait tomber à 400 pendant les travaux pour remonter à 1 000 environ dans quatre aus (dont plusieurs équipes en 3×8), ce qui ouvrira un certain nombre d'embanches. On pouvait penser que la SNCF ferait appel notamment aux ouvriers des usines de matériel ferroviaire de la région de Valenciennes, qui traversent actuellement une passe très difficile (à cause précisément d'une stagnation des commandes de matériel de la part de la SNCF et de la RATP), mais l'idée d'une priorité d'embanche n'a pas été retenne.

Enfin, que les chasseurs d'images

Enfin, que les chasseurs d'images prennent rapidement leurs disposi-tions! Saus être classé monument historique, le Landy, que connais-sont tous les cheminots, a servi de décor à de nombreux cinéastes : dans Hôtel du Paradis, le Testament d'un poète juif assassiné ou dans tel ou tel « Maigret ». Et le pre-mier coup de pioche des démolis-seurs est attendu en octobre pro-

(1) Les stellers d'entretien du TGV sud-est sont situés à Villenouve-Saint-Georges et coux du TGV ouest, qui entrera en service en septembre, à Châ-



#### **AFFAIRES**

#### Composition de la Commission sur la déontologie boursière

publié, vendredi 4 août, la liste des membres de la Commission chargée de préciser les règles de la déontologie applicables aux dirigeants les opérations boursières et dont le principe avait été annoncé par M. Pierre Bérégovoy, à la suite du rapport d'enquête de la COB sur la Société générale (le Monde du

Présidée par M. Didier Pfeiffer, directeur général de l'UAP, elle regroupe également : MM. Jacques Delmas-Marsalet (directeur général-adjoint de la Caisse des

dépôts et consignations), Jean-Paul Escande (président de la Société marseillaise de crédit), Daniel Hus (directeur général adjoint de la Société générale), Philippe Banque de France), Gérard de La Martinière (directeur-général de la Société des Bourses françaises), Claude Larry (conseiller d'Etat bonoraire), Jean-François Lepetit (directeur général d'Indosnez), Christian Prince (président de la société de Bourse Schelcher-Prince) et Jean-Paul Beaufret (sous-

directeur à la direction du Trésor). La COB italienne s'attaque

La Commission des opérations de Bourse italienne (CON-SOB) a annoncé vendredi 4 août des mesures pour empêcher le recyclage sur les marchés financiers italiens de l'argent de le

à la Mafia

Ces mesures interviennent après que le gouverneur de la Banque d'Italie et différents gouverneurs de banques centrales, réunis à Bâle, aient exprimé leur préoccupation, de financiers, italiens et étrangers, pour recycler discrètement l'argent de la drogue.

La CONSOB a « recommandé » (mais ces recommendations ont en fait valeur d'obligation) aux agents de change de relever, sur un registre qui pourra être mis en cas de nécessité à disposition des autorités judiciaires, l'identité complète, avec adresse et numéros de code fiscal, de tous les titulaires de comptes. Les mêmes mesures devront être appliquées par les remisiers. En outre, tous les versements supérieurs à 10 millions de lires (47 000 francs) devront être enregistrés.

Ces mesures imposent ainsi aux sociétés de Bourse les mêmes obligations qui régissent les banques et les sociétés fiduciaires de la Péninsule. - (AFP.)

Discussions autour

de la Compaguie industrielle

et de Victoire

Le groupe Suez a demandé et obtenu, vendredi 4 août, la suspension des cotations des actions de la Compagnie industrielle, un holding dirigé par M. Jean-Marc Vernes, et du groupe Victoire dont il détient respectivement 18 % et 34 % des droits de vote. Cette décision a été prise en raison des négociations liées au mode de financement par Victoire du rachat récent de Colonia, le numéro deux allemend des assu-

Les discussions se déroulent entre Suez et l'actionnaire majoritaire de Victoire, la Compagnie industrielle, détentrice de 50,5 % des droits de vote. Le montant de l'opération à mettre sur pied se situe entre 10 et 14 milliards de francs. Les opérations financières en résultant pourraient modifier les participations de chacua. Des rumeurs évoquaient en Bourse un soutien de l'Italien Ferruzzi à M. Vernez (président par ailleurs de la filiale Beghin-Say du groupe Ferruzzi), pour contrer une prise en main par Suez.

La première moto française

### **EN BREF**

à moteur Diesel bientôt en vente.

- Un industriel installé près de Mau-beuge (Nord), M. Luis-Marie Boccardo, commercialisera à la fin du mois de septembre une moto de fabrication française à moteur Diesel. Cet engin fera partie d'une gamme complète de trois modèles, dont deux à moteur essence (1 200 cm3) et un à moteur Diesel (1 360 cm3). M. Boccardo entend ainsi relancer, M. Boccardo entrend ainsi resencer, sous son nom, la production de motos françaises de grosse cylin-drée, en sommeil depuis la dispari-tion de la marque BFG. Cette moto sera équipée d'un moteur Diesel Peu-geot, fabrique par la Française de mécanique. Il permettra d'atteindre une vitesse de 175 km/h. « Le marché de la moto diesel est amené dans un terme de cinq à dix ans à se développer de la même manière que la diesel en automobile», estima M. Boccardo. 200 motos de ce type devraient être produites en 1989, et 1 000 en 1990, pour un prix de vente compris entre 78 000 F et

• La Bolivie devient membre du GATT. - En signant, vendredi 4 sout, son protocole d'accession, la Bolivie devient le quatre-vingtdix-septième membre de l'Accord général sur les tarifs douariers et le que, aux Pays-Bas et au Luxem-commerce (GATT). que, aux Pays-Bas et au Luxem-bourg, restaient ainsi maîtres de

#### ETRANGER

#### Le plan de sauvetage des caisses d'épargne américaines est adopté par le Congrès

Le plan de sauvetage des caisses d'épargne, annoncé dès février dernier par le président George Bush, va, finalement, entrer en vigneur. Avec 159 milliards de dollars (1 000 milliards de francs environ), il s'agit de la plus grosse somme jamais allonée aux Etats-Unis pour l'assainissement d'un secteur financier. Cette attribution permettra la fermeture ou le rachat par d'autres organismes des quelque cinq cents « savings and loan » considérées comme insolvables (sur un total de trois mille).

Au Congrès, le plan a été adopté à l'arraché dans la nuit du 4 août, au terme de deux sessions houleuses, au cours desquelles le président Bush - probablement plus occupé par la crise des otages au Proche-Orient - a menacé de mettre son veto avant de parvenir à un compromis avec les leaders parlementaires. Ces derniers, au Sénat et à la Chambre des représentants, refusaient, en effet, que les 44 milliards de dollars d'obligations qui doivent être émises par l'Etat figurent sur les comptes d'une institution semi-privée créée à l'occasion, et exigeaient que la dépense soit pleinement prise en compte dans le budget de l'Etat. Or, le président Bush estimait dangereuse une telle démarche, car elle aurait pu nuire aux efforts de réduction du déficit budgétaire et se refléter négativement sur les marchés financiers en raison de l'énormité des sommes concernées. Malgré l'opposition des membres de la Chambre des représentants, dans la journée du 4 août, 20 milliards de dollars seulement figureront sur le budget de l'exercice fiscal 1989, actuellement en cours (et

qui n'est donc plus sujet aux coupes budgétaires prévues par l'amendement Gramm-Rudman-Hollings). Le complément, soit 30 milliards de dollars environ, proviendra de l'émission, étalée sur deux ans, d'obligations émises par la nouvelle institution, et garanties par le Trésor américain.

Le restant des 159 milliards de dollars (le financement est prévu sur dix ans) proviendra de la vente d'actifs appartenant aux caisses d'épargne insolvables et de l'augmentation des cotisations d'assurances des dépôts payées par les savings and loan.

Les caisses d'épargne, dont la crise actuelle est largement attribuée à une mauvaise gestion et à des pratiques frauduleuses, verront désormais leurs activités étroitement surveillées. Le plan prévoit un renforcement de leur capital, une concentration de leurs activités sur les prêts à l'immobilier, et l'interdiction d'investir dans le secteur des junk bonds » (obligations à haut risque et à taux d'intérêt élevé).

#### ouest-allemands ont atteint en juin des niveaux records

A activité souteure, courants d'échanges extérieurs exceptionnels. L'enchaînement est automatique outre-Rhin. La RFA, qui connaît depuis le début de l'année une phase d'expansion remarquable, a emegia-tré une nouvelle fois en juin des niveaux d'importations et d'exporta-

ron), soit une progression de 16% par rapport au mois de mai. Le précédent niveau record d'achats à l'étranger (43 milliards de marks en avril dernier) est assez nettement dépassé. Les exportations ne sont pas en reste : les ventes de marchandises allemandes à l'étranger ont franchi pour la première fois les 60 milliards de marks en juin (atteignant très exactement 60,7 milliards de DM, ou 205 milliards de francs). soit une progression de 19 % par rap-port au mois de mai dernier.

L'excédent commercial allemand de juin s'établit ainsi à 13.9 milliards de DM (soit 47 milliards de francs), en hausse de 3,2% par rapport au mois précédent, mais en retrait par rapport à l'été dernier, du fait de la progression sensible sur un art do la progression sensible sur un art des importations (+30 % en valeur par rapport à juin 1988 contre +21 % pour les exporta-tions). Les milieux économiques ouest-allemands ne manqueront pas d'opposer cette vigueur nouvelle des importations aux organismes inter-nationaux et notamment à l'OCDE, qui, dans sa dernière étude consa-crée à l'Allemagne fédérale, disait sa préoccupation face à la persistance d'excédents commerciaux élevés outre-Rhin. Le solde de la balance des paiements courants progresse également en juin. Il s'établit à 10 milliards de marks (près de 34 milliards de francs), en hausse sensible sur un mois (8,8 milliards de DM en mai) et par rapport aux 8,7 milliards de DM enregistrés en juin de l'année précédente.

#### Les échanges commerciaux | Légère baisse du chômage en juillet aux Etats-Unis

Le département du travail américain a apporté vendredi de l'ean au moulin des optimistes dans le débat actuel sur la conjonture aux Etats-Unis : le taux de chômage ca juillet s'est établi à 5,2 %, soit une légère baisse par rapport aux 5,3 % de juin et aux 5,4 % de juillet 1988. Quel-que 169 000 emplois ont été créés le mois dernier. Le fait notable, cependant, est la révision à la hausse du chiffre des créations d'emplois en se sont élevées à 46,8 milliards de marks (158 milliards de francs environ), soit une progression de l'économie

Le secteur des services a une fois 140 000 nouveaux postes (contre 271 000 en juin). Mais le secteur industriel semble avoir enrayé les pertes d'emplois enregistrées depuis quatre mois. Soule l'industrie automobile, gravement touchée par la surproduction, a perdu encore 10 000 postes.

L'emploi civil anx Etata-Unis a atteint 117,5 millions en juillet, soit 2,5 millions de plus qu'un an aupara-

Seul élément d'inquiétude pour les analystes dans les informations données vendredi par le département du travail : le salaire moyen a progressé de 0,8 % en juillet, contre une quasi-stagnation depuis mai, fai-sant craindre des tensions inflation-

 Résxamen de la conception des avions gros porteurs. -L'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a décidé de former une commission chargés de réexaminer la conception de tous les avions gros porteurs afin d'améliorer la sécurité à bord en cas de défaillance technique pendant le vol. Il appartiendra à cette commission, désignée par le gouvernement et les industriels de l'aviation, de recomde « tous les avions gros porteurs existants » ou à construire. Cette mesure concerne notamment les DC10, les Boeing 747, les Lockheed L-1011 et les Airbus 300. — (AFP.)

Accusés de cartel illicite

#### Quatorze sidérurgistes sont condamnés par Bruxelles

La Commission européenne a leurs débouchés. Elles contrôlaient annoncé le vendredi 4 août qu'elle en 1985 environ la moitié du marché infligerait des amendes d'un montant total de 9,5 millions d'ECU (66.5 millions de francs) à quatorze sidérurgistes accusés de cartel illicite. Ces fabricams de treillis soudés pour le bâtiment et les travaux publics se sont entendus de 1981 à 1985 sur les prix pratiqués et les niveaux de production, affirme la

Les entreprises impliquées, en France, en Italie, en RFA, en Belgi-

de ces pays, d'une valeur totale de 810 millions d'ECU (5,7 milliards de francs). Parmi les sociétés concernées, on note Baustahlgewebe (RFA), condamnée à 4,5 millions d'ECU d'amende. Tréfilunion (France), 1,375 million d'ECU, Trefilarbed (Luxembourg), 1,143 million d'ECU, Sotralentz (France), 228 000 ECU, Société des treillis et panneaux soudés (France), 150 000 ECU, et Société métallurgique de Normandie (France), 50 000 ECU.



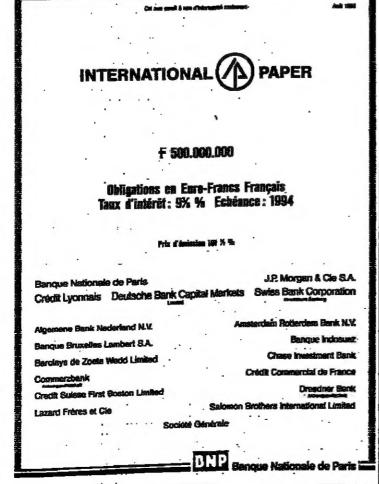



12 Le Monde • Dimanche 6-Lundi 7 août 1989 •••

## Economie

#### SOCIAL

Deux rapports du Haut-Conseil de la population

#### Les différences démographiques s'effacent en Europe

de la population et de la famille, remis au président de la République, dressent un bilan alarmant de la de fixation de quotas d'immigration, situation familiale et de la fécondité dans l'ensemble de l'Europe.

La désunion de la famille, provo-quée par la chute du nombre des mariages et par la progression vertimariages et par la progression vertigineuse des divorces (dans certains
pays d'Europe du Nord, 30 %, voire
40 % des mariages sont rompus par
un divorce), s'accentue; d'où l'augmentation de families monoparentales. Dès lors, le Haut-Conseil
estime qu'il convient de « faciliter
la conciliation de la vie professionmelle et de le vie [mailie]e. nelle et de la vie familiale ».

Cependant, ces chiffres de désaffectation du mariage ne doivent pas masquer le fond du problème dont souffre l'Europe : la baisse de la fécondité. Les années 1964-1965 ont marqué une chute brutale du taux de fécondité, qui a pris à l'heure actuelle des proportions considéra-bles (1). En RFA, l'indice de fécondité était en 1986 de 1,25 naissance par femme, « record absolu de baisse jamais enregistré dans les pays industrialisés en temps de paix ». De plus, l'effacement des différences » entre les pays euro-peens en matière de démographie est un phénomène nouveau qui vient confirmer le non-renouvellement des générations des pays industrialisés. La diminution de la mortalité et l'allongement de l'espérance de vie, suite aux progrès de la médecine, se traduisent par un vicillissement conséquent des populations euro-pécnnes, soulevant de manière cruciale le problème de l'avenir des systèmes de retraite, de l'insertion des personnes âgées et du dynamisme d'une Europe vicillissante

Pour pallier ce manque de forces vives que représente la jeunesse, l'Europe a lancé un appel massif à la main-d'œuvre, box marché, des pays du tiers-monde. D'où le problème

 Air Inter : les mécaniciens pourront devenir pilotes. - Un accord a été signé le 4 août entre la direction d'Air Inter et tous les syncicats représentant le personnel navigant technique. Il stipule que tous les officiers mécaniciens navigants qui le succès les tests techniques, seront formés comme pilotes, et cele à la charge de la compagnie. Ceux qui ne deviendront pas pilotes et qui se nnées en sureffectifs, bénéficieront de dispositions sociales particulières (dispositif de temps alterné, cessation anticipée d'activité, reclassements internes et externes, indemnisations). Cet accord intervient après plusieurs mois de négociations. Il met un terme à un problème qui durait depuis trois ans et qui avait provoqué de nombreux conflits.

· Grève des impôts : réunion de concertation le 5 septembre. — Après deux mois et demi de grèves personnes appartenant à l'intersyndiimpôts se sont ressemblées, le nomie et des finances, quai de Bercy, à l'appel de l'intersyndicale CFDT-Les syndicats ont annoncé la tenue l'économie et d'ores et déjà une

Deux rapports du Haut-Conseil actuel d'intégration des immigrés de voire de politique d'aide au retour des travailleurs étrangers dans leur pays d'origine.

Mais la CEE a des pouvoirs réduits dans le domaine social et n'arrive pas à mettre en œuvre une politique familiale commune et efficace. Pourtant, l'enjeu est de taille car le poids de la CEE dans le monde « s'est affaibli »: la popula-tion européenne est passée de 10 % de la population mondiale en 1930 à 5,4 % aujourd'hui, et sera probablement de 4 % en 2025.

La place, la protection et l'égalité des chances des enfants, la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités entre hommes et femmes ainsi que le développement des « modes d'accueil des enfants et des personnes agées dépendantes » devraient être autant d'objectifs pour la CEE.

Dans une population à faible dynamisme démographique, le sys-tème de retraite ne pourra assurer un taux de remplacement des revenus inchangés pour le retraité que si le système est plus exigeant en termes de cotisation et si l'âge de départ à la retraite est retardé.

En outre, le Haut-Conseil estime que « si l'on veut éviter un déclin de la population et une aggravation du vieillissement, une continuation de l'immigration sera nécessaire en tout état de cause ». Mais « une politique libérale d'immigration ne peut se substituer à une politique audacieuse visant à restaurer la fécondité. Et le plus sôt sera le

(1) Dans trente pays sur trente-quatre, les taux de fécondité ont glissé au-dessous de celui qui permet le rem-placement des générations, c'est-à-dire 2,1 naissances par femme.

si leurs revendications ne sont pes

. Journée d'action CGT le 25 soût sur les libertés syndicales. — Le rassemblement organisé par la CGT le 4 soût, place du Palais-Royal à Paris, en faveur des dix militants cégétistes de Renault-Billancourt (et de M. Jegorel, licencié le 1° août pour « agression contre un membre de la surveillance », seion la direction) n'a réuni qu'un petit millier de personnes. M. Gérard Alezard, secrétaire de la CGT, a annoncé « une grande journée nationale d'information, d'expression publique, de mobilisation et d'action » pour les libertés syndicales, le vendredi 25 août, veille de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme.

• GRANDE-BRETAGNE : les dockers de Liverpool toujours en grève. - Les mille deux cents dockers de Liverpool ont voté, le 4 août, la poursuite de leur mouvement de grève déclenché il y a trois semaines contre la suppression, par le gouvernement britannique, du cale de la direction générale des monopole syndical d'embauche. Le port de Liverpool sera donc lundi 7 soût le seul grand port britannique paratysé par la grève des dockers, ceux de Bristoi et Glasgow, notam-FO-SNUI-CFTC-CGC et de la CGT. ment, ayant décidé de suivre au début de la semaine prochaine le mot d'une réunion de concertation le d'ordre de reprise du travail du syndi-5 septembre avec le ministère de cat national des transports (TGWU). Les dockers de Liverpool, considé manifestation nationale à Paris, le comme les plus « combatifs », conti-12 septembre. Le mouvement pour-nuent à rafuser de signer les nougeant à la rentrée l'extension du tie d'un emploi à vie, en dépit d'une conflit au personnel du Trésor public menace de licenciement. — (AFP.)

#### REPÈRES

### **Emploi**

#### Hausse des effectifs dans les grands établissements

Les effectifs des établissements de cinquante salariés et plus ont aug-menté de 0,3 %, en données comgées des veristions saisonnières, au premier transstre 1989, selon une enquête du ministère du travail. Ils avaient déjà progressé de 0.4 % au quatrième trimestre de 1988, alors que « leur évolution avait été constamment négative depuis 1983 ». Pour la totalité des établissements des secteurs marchands non agricoles, l'emploi a progressé de 0,4 % au premier trimestra (+0,6 % au dernier trimestre 1988). L'étude indique qu'au premier trimestre 420 000 entrées et 370 000 sorties ont été observés dans les éta-blissements de plus de cinquente salariés, soit, en donnéas brutes, un gain de 50 000 emplois. La hausse

des recrutements est due principalement à la croissance des contrats à durée déterminée, dont la durée moyenne s'allonge légèrement dans le secteur industriel. En revanche, le

#### Légère progression du nombre des chômeurs au Canada

Le taux de chômage au Canada a légèrement remonté en juillet, attei-gnant 7,5 % en données corrigées des variations saisonnières, après être descendu à 7,3 % en juin (son niveau le plus bas depuis près de huit ans), a annoncé, vendredi 4 août, l'agence gouvernementale de statistiques canadienne. Le nombre de sans-emploi est ainsi repassé audelà du million en juillet, contre 987 000 en juin. Cette progression s'est faite surtout au détriment des femmes, le taux de chômage des plus jeunes restant inchangé (11,1 % chez les quinze-vingt-quatre ans).

### Revue des valeurs

#### **BOURSE DE PARIS**

### Semaine du 31 juillet au 4 août

### Clément

TEMPS particulièrement clément Rue Vivienne où, pour la cinquième semaine Temps particulièrement clément Rue Vivienne où, pour la chaquième semaine consécutive, la hausse était au rendez-vous. L'avance est restée cependant très modeste (0,2%) comparée à celle des cinq séances précédentes (+2,3%), mais cela n'a pas empêché l'indice CAC de puivériser ses records. Porté au-dessus des 500 points (503,3) le 28 juillet dernier, par trois fois ces derniers jours il a progressé pour culminer jeudi à 506,8 points. Le marché, touché par la langueur estivale, n'a pas réagi à ces performances, continuant de vivre au raienti; le volume d'activité était d'ailleurs réduit.

Siène des temps, la publication de trois

raienti; le volume d'activité était d'ailleurs réduit.

Signe des temps, la publication de trois statistiques économiques américaines, pourtant attendue, a eu peu d'effet sur les transactions. Que ce soit le recui de l'indice des agents d'achats, la baisse de l'indice composite des indicateurs économiques on encore la diminution du chômage en juillet, ancun n'a suscité de vif intérêt. Les intervenants sont restés mitigés, hésitant à interpréter des données apparemment contradictoires. Néanmoins, ils attendent en grande majorité un « atterrissage en donceur » de l'activité économique plutôt qu'une récession brutale.

brutale.

L'indicateur instantané a ainsi fiscusé au gré des séances, se laissant porter par la douceur ambiante. L'andi, il perdait 0,49%, mais se reprenaît le lendemain avec un gaia de 0,63%. Durant cette journée, les boursiers appréciaient la réduction sensible des taux d'intérêt décidée par de grandes banques aux Etats-Unis. La hausse se réduisalt à 0,11% mercredi pour s'annuler totalement jendi. Le 3 août, l'indicateur justantané clôturait la journée à 0,00%, un fait exceptionnellement rare au palais Bronguiart. exceptionnellement rare au palais Brenguiart. Vendredi, après avoir débuté en haisse (= 0,11 %), il descendait jusqu'à = 0,28 % à la veille du

### Suspension de la Compagnie industrielle et de Victoire

L'entrée du CAC dans la zone des 500 points s'accompagne d'un mouvement de consolidation du merché parisien, dont les cours ont progressé de 20 % depois le début de l'aumée. La plupart des analystes observent le mouvement avec confinnce. Pour eux, l'heure est à la panse sur le chemin de la hausse. La société de Bourse Ducatel Daval, du groupe Société de banque suisse, traduit ce sentiment dans sa revue hebdomadaire. Fondamentalement, l'évolution est bonne, mais conjoncturellement des difficultés peuvent apparaître. « Elles continueront probablement à empécher le marché d'exploser à la hausse. » Dans ces conditions, « le marché àra plus lois que l'indice 500 ».

Pour le courtier britannique DLP James Capel, « les bounes nouvelles actuelles devraient permettre au marché de cousoider dans les plus hants, voire de progresser légèrement ». Toutelois, rappelle-t-il, l'ensemble des actions « sont correctement érainées ». Chez Didier Philippe, firme dont l'américain Bankers Trust pousède 49 % du capital, sont appréclées « la qualité des 49 % du capital, sont appréciées « la qualité des hausses (beaucoup de bine chips), la régularité des signes encourageants. Mais c'est précisément quand l'optimisme devient trop dombiant que la quand Popthuisme serient trop communication vigilance dolt être accrue. Et d'entrem « palier technique » dans la zone des 510-515 et tuême un « petit passage à vide ». Quand à la société de Bourse indépendante Plantton, elle situe

2118741

10 140 999

Nombre de contrats: 73 024.

dent du Palais des congrès de

Paris. — Le conseil d'administration du Palais des congrès de Paris a dési-gné, le 30 juin, M. Vincent Hollard au

poste de président en remplacement de M. Philippe Duval, nommé prési-dent d'honneur. M. Jean Ravel est confirmé dans sea fonctions de direc-

[M. Vincent Hollard, cinquants-neuf ans, docteur ès sciences juridiques et politiques et diplômé de l'Institut des

teur général de la société.

Sept. 89

118.10

109,66

109,74

109,74

COURS

Premier .....

+ bas ......

Compensation . . . .

**EN BREF** 

227 762

R. et obl. .

Actions .

Etrangères.

Françaises. 118,6

LE VOLUME DES TRANSACTIONS (en milliers de francs)

INDICES QUOTIDIENS (INSEE base 106, 30 décembre 1988)

SOCIÉTÉ DES BOURSES FRANÇAISES

(base 100, 30 décembre 1988)

(base 100, 31 décembre 1981)

(base 1000, 31 décembre 1987)

Indiae CAC 40. | 1814,19 | 1829,63 | 1828,64 | 1824,13 | 1816,92 OMF (base 100, 31 décembre 1981) Indice OMF 50. | 509,76 | 515,51 | 514,72 | 513,17 | 510,09

MATIF Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 4 août 1989

109.86

109,48

109,52

• M. Vincent Hollard, prési- hautes études internationales, a fait une

109,52

Indice gén. 1 505,7 1 504,9 1 505,9 1 506,7 1 504,7

2 253 794

13 104 436

268 029

120,7 | 121 | 120,8 | 120,6

ÉCHÉANCES

109,52

109,22

169,52

109,20

hautes études internationales, a fait une partie de sa carrière à divers postes de direction de la Banque de l'union européenne. Administrateur de nombreuses entreprises dont les Papeteries Bolloré, Veuve Cliquot et la Midland Bank, il a par ailleurs présidé les sociétés Didos-Bottin et le Chasseur français. Rappelons que Paris est la première ville de congrès du monde : de cent cinq en 1985, le nombre des congrès internationaux y est passé à deux cent dix en 1988.]

NC

NC

NC

108,94

2 628 605

8 841 516

116,4

324 684

2 286 651

10 056 539

Total ..... 12 487 502 12 700 051 15 626 259 11 794 805

118,6 | 119,1 | 119 115,2 | 115,9 | 115,7

356 861

le maximum de hausse dans la zone des 510-520 points, constituant « à moyer terme le point hant du maximum du mouvement entanté en juntier 1988 ».

化化物 医胸膜 建铁铁铁矿 经经济 化二十二 经对外的 医腹膜管管管 计算

Peu d'érémements sont venus troubler cette semaine. A l'exception des mouvements observés autour de la Compagnie financière de Suez, du groupe d'assurances Victoire et de la Compagnie industrielle, société holding de M. Jean-Marc Vernes. Vendredi, la cotation de ces deux dernières firmes était suspendue à la demande de Suez. Dans un communiqué, la Société des Bourses françaises indiquait que l'interruption de cotation de ces deux sociétés le serait « jusqu'à nouvel avis », « dans l'attende d'un projet d'opération financière » les concernent.

Cette suspension est Bée sux modalités du financement de l'acquisition récente par le groupe d'assurances Victoire de Colonis, le numéro deux onest-allemand du secteur. Le montant de ce rachat se situerait entre 10 milliards et rachat se situerait entre 10 milliards et 14 milliards de franca. Des discussions se déroudent donc entre les deux actionnaires, la Compagnie industrielle, détentrice de 50,5 % des droits de vote de Victoire, et Suez, dont la part est de 34 %. Les rumeurs étnient multiples, certains évoqualent une prise en main de Victoire par la Compagnie financière de la rue d'Astorg, on l'arrivéede Feruzzi au coté de M. Vernes (lire page 11). L'assue de cet discussions devrait être comme au début de cette nouvelle semaine. Mais ces bruits ne sont sans doute pas étrangers à l'importante activité observée autour de Suez ces derniers temps. La firme atteignait même jendi son plus haut niveau à 382 F avec des volumes d'échanges très importants. La Compagnie industrielle n'a pas non plus échappé à cet engouement. Le 3 août, le titre franchiasait la barre des 10 000 F. Son plus bas niveau depuis le début de l'aumée était à 2 968 F...

L'action Eurotumnel n'a pas réagi à la décision de la COB, révélée le 3 août, de lancer une eaquête sur un éventuel délit d'initiés commis avant le 21 juillet dernier, date d'annonce par le consortium franco-britannique d'un surcoût des travaux pour le tunnel sous la Manche. De même, quarante-buit heures auparavant, le titre Société générale n'a pas bougé après la publication par la même Commission des opérations de Bourse d'un communiqué relatant les grandes lignes du raid sur cette hanque privée lancée en septembre dernier par Marcean investissements. La communication de ce dossier un parquet était attendue depuis longtemps.

Peu de franchissements de seuils ont été déclarés cette semaine à l'exception de la légère augmentation de la part de la famille Agnelli dans BSN. La société IFIL a porté de 4,90 % à 5,12 % sa participation dans le capital du groupe agroelimentaire français. A la suite de la RES (reprise de l'entreprise par ses salariés) menée en avril dernier par le personnel de Gérard Pasquier sur cette société de prêt-à-porter féminia, la Financière Gérard Pasquier détient désormais 69 % du capitul de cette firme. Enfin, profitunt de 69 % du expant de cette terme. Latan, protessan el l'été pour toiletter la cote, les antocités boarsières out décidé de radier du second murché des le 7 août trois valeures, Saint-Gobain Emballage, SEPR et Sourian. Ces titres, qui donnéent lieu à des échanges trop faibles, seront désormais négociés sur le marché bors cote.

DOMINIQUE GALLOIS.

#### LES PLUS FORTES VARIATIONS DE COURS HEBDOMADAIRES (RM)

| Valens        | Hanese<br>H | Valeurs         | Baisse<br>% |  |  |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|--|--|
| Redictech     | + 10,1      | Contrast        | - 10.1      |  |  |
| Lechaire      | + 8.7       | E20             | - 83        |  |  |
| Elect Fin     | + 7A        | Total (Fr. PGL) | - 83        |  |  |
| Motroi, inter | + 67        | Eurotassel      | - 7         |  |  |
| Hénin (La)    | + 65        | Essior intl     | - 61        |  |  |
| Officer       |             | Thomas CSF .    | - 6         |  |  |
| Promodes      |             | Simco           | - 59        |  |  |
|               |             | Esux (G-dca) .  |             |  |  |
| Redoute (La)  | + \$1       | Flect S. Das    | - 55        |  |  |
| Labinal       |             | Groupe Victoire |             |  |  |
|               | + 48        | Pechiney int    | - 51        |  |  |
| Mot (C du)    |             | SFIM            | - 42        |  |  |
|               |             | Elf Amit        | - 47        |  |  |
| Synthelabo    |             |                 | - 4         |  |  |

| MARCHÉ LIBRE DE L'OR        |                       |                       |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
|                             | Cours<br>28-7-89      | Cours<br>4-8-89       |  |  |  |  |
| Or tin (tolo en barre)      | 76 500                | 76 400                |  |  |  |  |
| ~ (tolo en lingot)          | 76 550                | 76 400                |  |  |  |  |
| Pièce française (20 fr.)    | 443                   | 446                   |  |  |  |  |
| • Pièce française (10 fr.)  | 381                   | 368                   |  |  |  |  |
| Pièce suisse [20 fr.]       | 457                   | 456                   |  |  |  |  |
| Pièce latine (20 fr.]       | 439                   | 439                   |  |  |  |  |
| • Pièce trateienne (25 fr.) | 432                   | 435                   |  |  |  |  |
| Souvernin Eigsbeth E        | 581<br>584            | 551<br>566            |  |  |  |  |
| o Demi-couversin            | 445                   | 442                   |  |  |  |  |
| Pièce de 20 dellers         | 2 800                 | 1706                  |  |  |  |  |
| - 70 dellers                | 1 492<br>876<br>2 968 | 1 406<br>886<br>2 876 |  |  |  |  |

### VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT TRAITÉES AU RM (\*)

|                | धांत        | cap. (F)       |
|----------------|-------------|----------------|
|                |             |                |
| Chargenra SA.  | 699 570     | 790 187 612    |
| Eurotunne      | 6 391 811   | 591 623 635    |
| Suez Financ    | 1 096 879   | 408 045 910    |
| LVMH           | 77 305      | 327 850 116    |
| Eaux (Gén.)    | 138 578     | 300 059 933    |
| Paribas        | 590 749     | 296 550 383    |
| ELF Aggiraino  | 553 348     | 279 750 695    |
| Peugeot SA     | 282 207     | 262 694 449    |
| Lafarge Cop.   | 151 792     | 259 704 729    |
| Saint-Gobain . | 355 532     | 235 365 419    |
| Marine Wendel  | 532 237     | 234 669 408    |
| CGE            | 492 898     |                |
|                |             | 221 736 872    |
| BSN            | 292 360     | 219 376 027    |
| Midi (Comp.)   | 139 025     | 194 478 070    |
| 40 D           | .E 30 -31 - |                |
| (*) Du weader  |             | No homer 1 wom |

#### BOURSES ÉTRANGÈRES

#### **NEW-YORK**

Légère progression Légère progression

Des indices contradictoires sur la santé de l'économie américaine out entraîné des fluctuations erratiques tant à la hausse qu'à la baisse cette semaine à Wall Street. Dans un marché actif, l'indice Dow Jones s'est apprécié finalement de 18,24 points par rapport à la clôture du vendredi précédent. Le marché a initialement bénéficié de la généralisation à l'ensemble du secteur bancaire de la diminution du saux d'intérêt par les banques. Mais la publication d'indicateurs économiques allant dans des sens différents a déroute les intervenants. La baisse de l'indice de l'Association nationale des agents d'achats en nants. La baisse de l'indice de l'Associa-tion nationale des agents d'achats en juillet a jeté un froid. Schon les experts, l'économie n'effectuerait pas l'atterni-sage en donceur escompté. La peur d'une récession s'est apaisée mercredi avec l'amonce des commandes passées à l'industrie en angmentation. Mais ven-dred le baisse du chômage a fait crain-dre une pression à la hausse sur les taux d'imérêt.

Indice Dow Jones du 4 soât :

| 2 653,48 (contre 2 6.                                                                                                                                           | 35,24).                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | Cours<br>22 juillet                                                                                                                        | Cours<br>4 août                                                                                                |
| Alona ATT Boeing Chase Man. Bank Du Pant de Nemoun Eastman Kodak Exam Ford General Electric General Motors Goodyear IBM ITT Mobil Ol Plinar Schlamberger Texaco | # 1/8<br># 1/8<br>\$2 1/2<br>38 7/8<br>114 7/3<br>44 1/3<br>44 1/3<br>49 5/8<br>57 1/2<br>44 5/8<br>53 1/8<br>51 1/8<br>61<br>62<br>53 1/8 | 71 1/<br>39 3/<br>50 1/<br>47 1/<br>45 3/<br>46 7/<br>45<br>54 5/<br>51 3/<br>64 7/<br>51 3/<br>64 7/<br>51 3/ |
| UAL Corp. (ex-Allegis). Unios Carbide USX Westinghouse Xerox Corp                                                                                               | 181 1/2<br>27<br>37<br>67 7/8<br>67 5/8                                                                                                    | 364 1/2<br>28 3/4<br>35 1/4<br>69 1/4                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | /-                                                                                                                                         |                                                                                                                |

### LONDRES

Après une forte hausse vendredi, le Stock Exchange a terminé la semaine à un nouveau record depuis le krach d'octobre 1987. L'indice Fonsie des cent valeurs a terminé à son plus hant cent valetars a terminé à son plus haut niveau, soutens par une forte activité apéculative. Durant une grande partie des séances, l'OPA de Sir James Golds-mith sur RAT et ses aléas juridiques out dérouté et rendu neuveux les interve-neuts. Mais ce n'est que vendredi que le marché à pu repartir settement à la hausse, grâce à des situations particu-lières dans les socteurs de la pharmacie et de l'assurance. et de l'assurance.

Indices = FT = du 14 août : 100 valeurs, 2 327,5 (contre 2 306) ; 30 valeurs 1 940,8 (contre 1 924,8) ; fonds d'Etat, 86,87 (contre 87,16) et mines d'or, 202,9 (contre 193,6).

|                | Cours<br>28 juillet | Cours<br>4 août |
|----------------|---------------------|-----------------|
| Boscham        | 643                 | 644             |
| Bowater        | 583                 | 500             |
| BP             | 302                 | 298             |
| Charter        | 549                 | 563             |
| Courtanide     | 371 1/2             | 363             |
| De Boers (*) . | 14.12               | 14.37           |
| Free Gold (*)  | 8.37                | 9               |
| Glexo          | 1444                | 15,07           |
| GUS            | 11.27               | 16.13           |
| ICI            | 12.55               | 12.60           |
| Resters        | 842                 | 938             |
| Shell          | 422                 | 430             |
| Unilever       | 633                 | 643             |
| Vickers        | 250                 | 238             |
| War Loan       | 38 17/32            | 38.50           |

(\*) En dollars.

#### FRANCFORT

De sommet en sommet Les hausses se sont anccédé sur les marchés boursiers ouest-allemands, à peine ralenti par les prises de bénéfice jendi, pour culminer vendredi sur un

Indice du 4 août : DAX-30 : 1 590,30 (contre 1 553,27); Commerzbank 1 957,5 (contre 1 912).

|                       | Cours<br>28 juillet | Cours<br>4 août |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| AEG                   | 207.90              | 226,50          |
| DASP                  | 284,89              | 301,50          |
| Beyer                 | 294,80              | 319             |
| Commerzoank           | 266                 | 262             |
| Deutschehank          | 674,38              | 677,50          |
| Hoechst               | 295,80              | 387,19          |
| Karstedt<br>Mannesman | 614                 | 610             |
| Sichers               | 230,28              | 245             |
| Volksvages            | 448.20              | 612,80          |

#### TOKYO

Petite progression

La Bourse de Tokyo a enregistré une légère hansse cette semaine et a même à un moment vu un instant en séance l'indice Nikkel franchir la barre des 35 000 yens. Le record à battre reste toujours celui du 31 juillet (34 953,87). Vendredi, le marché était extrême-ment calme et eurogistrait cependant une légère baisse.

Indices du 4 soft: Nildof, 34741,99 (contre 34705,63); Topix, 2613,27 (contre 2606,6).

|                     | Cours<br>28 juillet | Cours<br>4 août |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| Akaī                | 756                 | 750             |
| Dridgestone         | 1 680               | 1 640           |
| Canon               | 1 750               | 1 740           |
| Fun Bank            | 3 550               | 3 620           |
| Honda Motors        | 1 990               | 1 960           |
| Matsushita Electric | 2 350               | 2 350           |
| Mitsubishi Heavy    | 1 268               | 1 230           |
| Sony Corp.          | 7 980               | 7 980           |
| Toyota Motors       | 7 530               | 7 540           |

BOURSES

ÉTRANGÈRES

Patrick hallow The state of the s MENT OF THE PERSON INC.

Service for the service to the service of the servi

Charles of the Control of the Contro

Server frem bereit

S read to their Bearing .

Par ser Lagge

A The - SINKS

TOYBER

A DESCRIPTION

. 1243 -

A read of the large terms

THE RESERVE OF THE REAL PROPERTY. The second section of the second section is the second section of the second section section is the second section sec

eren daniel i arma inch

- 1987年 | 198

CONTRACTOR OF STREET

the training of the second field in

1 723 2 74 6

14.45

N THE REST

The second secon

Mary State of the State of the

A Company

## Crédits, changes, grands marchés

### MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX

## Débordante activité en eurofrancs français

A la cadence où s'y succèdent les émissions, le compartiment de l'eurofranc français promet d'être une des grandes révélations de l'année sur le marché international des capitaux. L'activité primaire déborde en effet des étroites limites où elle était contenne il y a quelques mois encore. Depuis jan-vier, il a été lancé pour près de 20,5 milliards de francs d'opéra-tions nouvelles de type classique, un volume qui dépasse largement les 11 milliards de l'ensemble de l'année dernière.

Il s'agit là d'un succès d'autant plus éclatant qu'il s'est fait atten-dre. Les services d'études des plus grandes banques internationales conseillaient depuis longtemps a leurs clients d'investir en francs français monnaie liée en destrable français, monnaie liée au deutsche mark, considérée comme aussi solide mais ayant l'avantage d'une rémunération bien supérieure pour un taux d'inflation sensiblement égal de part et d'autre du Rhin, la différence en termes de render étant de l'ordre de 1,5 % à 2 %. Jusqu'an mois de juin, leurs recommandations n'ont pratiquement que renforcé l'attrait des fonds d'Etat, particulièrement des obligations assimilables du Trésor, sans rejail-lir sur les euro-obligations. Ce n'est que tout récemment que ces dernières captent massivement l'attention des prêteurs étrangers.

Pour apprécier les chances d'évolution qui s'offrent à cet eurocompartiment, il convient de relever la forte présence d'un groupe homogène de débiteurs qui n'est peut-être qu'une manifestation épi-sodique. Les grandes banques allemandes sout en train de mettre à profit une conjoncture qui leur est très favorable, leur permettant non seulement de lever des fonds à des conditions fort intéressantes mais également d'exprimer l'intérêt qu'elles portent à la place finan-cière de Paris. En l'espace d'un mois, cinq des plus prestigienx établissements financiers allemands auront empranté au total pour 2,5 milliards de francs d'euro-

Comme venait de le faire la Dresduer Bank, la Wesideutsche Landesbank, la Deutsche Bank et la Deutsche Girozentrale, la Bayerische Vereinsbank cherchait la semaine passée à lever 500 millions de francs en une opération liée à un contrat d'échange. La grande banque munichoise en avait confié le mandat au Crédit commercial de France qui s'est également chargé de la plus grande partie de la transaction de swap. Finalement,

**MATIÈRES PREMIÈRES** 

Le marché du cacao a connu

une fin de semaine très mouvemen-

tée après l'amonce par la Côte-d'Ivoire qu'elle venait de vendre 500 000 tonnes de sa prochaîne

récolte « à des négociants impor-

tants ., l'américain Philipp Bro-

thers (Phibro) prenant en charge 300 000 tonnes et le français Sucres et Denrées 200 000 tonnes.

Avant d'être officiellement confirmée vendredi 4 soft par le

directeur de la Caisse de stabilisa-

tion ivoirienne, M. René Ameni, la

rumeur d'une telle transaction

avait circulé la veille à Londres et

à Paris, provoquant une brusque

remontée des cours à leur meilleur

niveau depuis aost 1988. Jeudi, sur le marché à terme londonien, la

tonne de cacao gagnait 49 livres

sur l'échéance de livraison de sep-

tembre pour terminer à 888 livres. Un moment indécis dans l'attente

d'une déclaration officielle de la

Côte-d'Ivoire, les opérateurs ali-

PRODUITS

Cuivre h. g. (Louire Trois mais

Abaninium (Leofer Trois mois

COURS DU 4-8

1 591 (+ 27) Livres/tonne

variable. Lorsque l'emprunt est apparu sur le marché, mercredi 2 août, son rapport, au pied des commissions, était supérieur de 55 centimes à celui des obligations du Trésor de même durée (sept ans). Son taux d'intérêt facial est de 8,625% et son prix d'émission de 101,50% du pair.

De même que les autres opérations en francs pour le compte de ses compatriotes, celle de la Baye-rische Vereinsbank a amplement été placée en Allemagne par le réseau de la banque. Cela fait de ce groupe d'emprunteurs une catégorie à part. Enfouis pour la plupart d'entre eux dans des porte-feuilles pour y demeurer jusqu'à leur échéance, leurs titres devraient s'avérer peu liquides sur le marché secondaire. Aussi les conditions auxquelles ils sont offerts ne sauraient guère servir de

Il est probable que d'autres ban-ques allemandes s'adressent pro-chainement au marché de l'eurofranc. Mais il convient de se

#### Les pays de l'Est en schillings autrichiens

Les autres débiteurs sur lesquels peut compter le marché de l'euro-franc sont suffisamment variés pour fournir l'assurance d'un approvisionnement quasi perma-nent en signatures de grande qualité. On y distingue certes tout un courant d'emprunteurs dont l'appa-rition est subordonnée à la conclusion d'accords de swap et qui sont donc plutôt opportunistes. Mais il existe aussi un noyau solide de débiteurs qui ont l'emploi des fonds levés en francs, comme la société norvégienne Norsk Hydro, qui vient de rouvrir son émission de janvier en y ajoutant une tran-che de 300 millions de francs pour porter le tout à 900 millions (dirigé par la Banque nationale de Paris, son emprunt - qui viendra à échéance en février 1995 - est rémunéré au taux facial de 8,75 % pour an prix d'émission de 101,625 % du pair, des conditions tout à fait conformes aux attentes du marché).

Eurofima, la société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, gardera également le produit de son emprunt en francs. En fait, le milliard qu'elle entend recueillir est destiné aux chemins de fer français. Son émission, pla-cée sons la conduite du Crédit cial de France, est l'exemple même d'une eurotransaction réussie. Le chef de file estime que l'émetteur disposera de fonds en deux monnaies, en deutschemarks et en français, mais à taux suprès de prêteurs européens mais

Duel pour le cacao ivoirien

ment de hausse vendredi. Les

cours s'établissaient à 891 livres

Dans un premier temps,

M. Amani a indiqué que la vente de 500 000 tonnes de cacao an prix minimum de 8 500 F la tonne

concernait un seul acheteur,

concernait un seul acheteur, Philipp Brothers. « Il s'agit d'un engagement commercial basé sur un système sophistiqué de fixation de prix, précisait le responsable ivoirien. Ce contrai sera accompagné d'une série d'actions comprenant la réanimation de l'accord international du casa de l'accord international de l'accord international de l'accord de l'accord international de l'accord international de l'accord de l'ac

l'accord international du cacao en vue de discipliner la production. > 500 000 tonnes pour un négociant unique qui s'assurait un pactole de 4 milliards de francs pour un quart de la production mondiale; la proviée sembleit vesque tron belle

mariée semblait presque trop belle.

C'est seulement plus tard que M. Amani est revenu sur ses décla-

rations pour préciser que le groupe Sucres et Denrées, dirigé par M. Serge Varsano, était, lui aussi, de la partie. Si la firme de l'ave-

nue des Champs-Elysées se disait, vendredi, « sereine », un mano a

mano n'en est pas moins engagé avec son rival Phibro.

L'an passé, Sucres et Denrées

avait remporté une première man-che en obtenant du président Félix Houphouët-Boigny, il est vrai aux

abois, de commercialiser 400 000 tonnes de cacso dont la

moitié devait être stockée en

Europe pendant deux ans. On

reprocha au groupe français, sur-

tout dans les rangs de la concur-rence, d'avoir réalisé une bonne

affaire sur le dos de la Côte-

d'Ivoire et des pouvoirs publics français qui, via la Caisse centrale

de coopération économique, avaient

consenti un prêt de 400 millions de

francs. Sucres et Denrées précisa

qu'elle n'avait jamais promis à la

par tonne.

liers, susceptibles d'alimenter en permanence l'activité primaire. L'exemple du compartiment de l'eurodollar australien le montre : les banques allemandes s'en sont maintenant pratiquement retirées après avoir exploité à fond ce marché aussi longtemps qu'elles y trou-vaient des possibilités de swap inté-ressantes. Elles demeurent velle source de financement. Nul ne serait surpris de voir la commu-nanté bancaire allemande se tourner bientôt vers un autre secteur de l'euromarché.

Déjà, d'ailleurs, la Westdentsche Landesbank vient de lever des fonds en couronnes suédoises, dans un compartiment encore au tout premier stade de son développe-ment, mais qui suscite dès à pré-sent l'intérêt des particuliers outre-Rhin. (L'opération WestLB porte sur 300 millions de couronnes d'obligations à cinq ans émises à 101,875% du pair et rémunérées au taux facial de 11,125%, soit un rendement réel de 10,62%.)

également en Extrême-Orient. Ses conditions sont les suivantes : 8,625 % d'intérêt facial durant dix ans pour un prix de 101,875 % du pair. A son lancement, son rendement, au pied des commissions, était de 28 points de base au-dessus des fonds d'Etat français.

l'attention des spécialistes du marché des capitaux, celui du schilling autrichien est en train de s'ouvris aux débiteurs étrangers, à commencer par les pays de l'Est. La Hongrie devrait y précéder l'Union soviétique. Un emprunt de 1 à 1,5 milliard de schillings pourrait voir le jour prochainement pour le compte de la Banque nationale hongroise. On envisage de l'assortir d'un coupon d'intérêt de 8,125 % à 8,25 % pour une durée de sept ans. La place financière de Vienne est en pleine croissance et ne cesse d'attirer de nouvelles banques étrangères cherchant à s'associer à

Seul emprunteur français à se présenter la semaine écoulée sous le couvert de la garantie de la République, Electricité de France s'est procuré des francs suisses à taux fixe en swappant le produit d'une belle euro-émission en dollars canadiens que dirigeait Paribas (150 millions d'obligations à dix ans, émises à 101,60 % et rémunérées à 9,75 % l'an).

CHRISTOPHE VETTER.

Côte-d'Ivoire de redresser les cours

du cacao. En juin dernier, Phibro

fit sensation en décrochant un

contrat pour l'écoulement de

280 000 tonnes de fèves ivoi-

riennes. Les autorités d'Abidjan

La transaction annoncée le

4 août témoigne en tout cas de la volouté de la Côte-d'Ivoire de faire

jouer la concurrence entre les deux

poids lourds du négoce cacaoyer avec, semble-t-il, une légère préfé-

Premier producteur mondiel de

cacao avec 780 000 tonnes atten-

dues pour la campagne 1989-1990, la Côte-d'Ivoire détient à elle seule

32 % de la récolte du globe. Les

consommateurs s'inquiétaient jeudi

à l'idée que 500 000 tonnes pour-

raient être placées chez un seul

négociant en raison des risques de

manipulation du marché liés à une

telle position de force. Mais la

confirmation du duel entre Phibro et Sucres et Denrées devrait rassu-

rer les acheteurs quant à leur

prise des cours du cacao sera saus doute passagère, comme les espoirs ise des cours du cação sera sans

des producteurs de retrouver dura-

ent un prix rémunérateur.

ERIC FOTTORING.

avaient-elles tourné casaque ?

rence pour l'américain.

#### **DEVISES ET OR**

### A défaut de tendance...

l'excitation du marché obligataire devant la baisse des taux, le marché des changes paraît actuellement bien terne. Les volumes de transactions y sont très étroits, et le marché manque indéniablement de tendance. Même si, comme c'est le cas depuis quelques mois, des variations du dollar de dix centimes en une seule séance apparaissent désormais normales aux yeux des cambistes. Si le billet vert a terminé la semaine nettement au dessus de ses niveaux du 28 juillet, à 6,4480 F et 1,9060 DM contre 6,3555 et 1,8769, les variations au jour le jour n'en ont pas moins été erratiques.

En raison de la publication de plusieurs indicateurs économiques amé-ricains, dont celui des directeurs d'achat (voir en rubrique Marché monétaire et obligataire), et du discours au Congrès du président de la Réserve fédérale, M. Alan Greenspan, le dollar a subi un important accès de faiblesse en début de semaine. Le sentiment qui prévalait alors sur la proximité d'une récession économique indique en effet que les taux d'intérêt vont s'orienter à la baisse, afin de relancer l'acti-vité, et donc que les investissements en dollars vont être moins attrayants

Par ailleurs, M. Greenspan a indiqué que le déficit commercial américain allait plafonner an cours des prochains mois (ce qui est déjà per-ceptible depuis quelque temps) en raison de la hausse du dollar intervenue depuis le début de l'année ; raison de plus pour pousser la devise américaine à la baisse. Ainsi, le 1,8490 DM.

L'annonce d'une baisse du taux de chômage aux Etats-Unis en juillet, accompagnée surtout d'une révision en hausse du nombre de créations d'emplois en juin, a cependant donné vendredi un coup de fouet à la devise américaine. On ne saurait dire pour autant qu'un nouveau mouvement de hausse est entamé. Tant que les marchés n'auront pas une vision plus claire de la conjone-ture américaine, le billet vert ne devrait pas bénéficier d'un soutien très important. A court terme cependant, on peut s'attendre que l'adjudication trimestrielle de bons du Trésor américains, la semaine prochaine, contribue à la fermeté du dollar. Les Japonais continuent à être de gros acheteurs nets d'obliga-tions étrangères (pour 6,6 milliards

de dollars au mois de juin), avec un faible pour les titres américains. La devise nippone est encore loin d'avoir retrouvé son attrait, et reste toujours faible, particulièrement contre le mark. Signe des temps

pour le Japon : ses réserves de devises, les plus importantes du monde, ont diminué pour le troi-sième mois consécutif en juillet – de 597 millions de dollars - pour s'établir à 88,87 milliards. Le mois précédent, en raison des interventions massives de la Banque du Japon sur les marchés des changes, elles avaient diminué du montant record de 6,23 milliards. Pour peu que le mouvement continue, le Japon

Face à l'euphorie des Bourses, à cours du dollar est tombé le mer-réserves devenir inférieures à celles credi 2 201t 2 6,2690 F et de Tarwan, qui ont repris leur hausse et atteignent actuellement 75,7 mil-liards de dollars !

> Antre devise orientée à la baisse la livre sterling, qui est tombée à Paris le 3 août jusqu'à 10,3480 francs, alors qu'elle valait 10,5340 francs vendredi 28 juillet. Sans qu'aucune explication l'emporte, on évoque tour à tour la volonté du gouvernement de rendre la momaie britannique plus compétitive, la perspective d'une baisse des taux – attendue depuis bien longtemps — et les achats de dollars effectués par les grandes banques de la City dans le cadre de l'augmentation de leurs provisions pour créances sur les pays en développe-

> Comme de coutame depuis plu-sieurs mois, le franc français se tient remarquablement bien face au mark, paisque la devise allemande était fixée à Paris à 3,3871 F le 4 août, contre 3,3860 F une semaine

Les palmes d'honneur du SME n'ont pas été redistribuées d'une semaine sur l'autre et reviennent toujours à la peseta espagnole et à la

FRANÇOISE LAZARE.

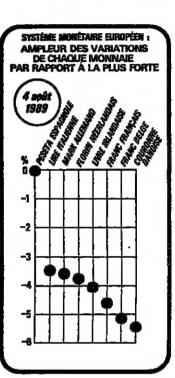

#### COURS MOYENS DE CLOTURE DU 31 JUILLET AU 4 AOUT

(La ligne inférieure donne ceux de la semaine précédente.)

| PLACE     | Liero   | \$EU.  | Franc<br>Français | Franc   | D. mark  | Frame<br>belge | Florin  | Liro<br>Italiacona |
|-----------|---------|--------|-------------------|---------|----------|----------------|---------|--------------------|
|           | 1,6180  |        | 15,5763           | 61,1621 | 52,7426  | 2,5208         | 46,7727 | 0,0733             |
| Herr-York | 1,6500  |        | 15,6814           | 61,7665 | 53,1208  | 2,5381         | 47,8921 | 0,9739             |
|           | 18,3875 | 6,42   | -                 | 392,66  | 338,61   | 16,1835        | 300,28  | 4,7867             |
| Peris     | 10,5220 | 6,3770 | _                 | 393,89  | 338,75   | 16,1853        | 300,31  | 4,7097             |
|           | 2,6454  | 1,6350 | 25,4673           | -       | \$6,2342 | 4,1215         | 76,4733 | 1,1987             |
| Zerich    | 2,6713  | 1,6190 | 25,3881           | -       | 86,0027  | 4,1091         | 76,2421 | 1,1957             |
|           | 3,0677  | 1,8960 | 23,5327           | 115,96  | -        | 4,7794         | 88,6810 | 1,3900             |
| Francket  | 3,1061  | 1,8825 | 29,5282           | 116,22  | -        | 4,777          | 88,6588 | 1,3903             |
|           | 64,1868 | 39,67  | 6,1791            | 24,5179 | 20,9238  | -              | 18,5547 | 2,9083             |
| Petriges  | 65,9100 | 35,46  | 6,1785            | 24,3360 | 20,9296  | -              | 18,55G  | 2,9099             |
|           | 3,4593  | 2,1380 | 33,3022           | 130,76  | 112,76   | 5,3894         | -       | 1,5674             |
| Ampierden | 3,5038  | 2,1235 | 33,2993           |         | 112,80   | 5.3896         | -       | 1,5683             |
|           | 2286,95 | 1364   | 212,46            | 834,25  | 719,41   | 34,3836        | 637,98  | -                  |
| 160       | 2234,10 | 1354   | 212.33            | 836,32  | 719,26   | 34,3655        | 637,63  | -                  |
|           | 225,39  | 139,30 | 216,97            | 85,1987 | 73,4784  | 3,5115         | 65,1563 | 0,1021             |
| Takyo     | 230,01  | 139,40 | 218,60            | 86,1025 | 74,0505  | 3,5381         | 65,6463 | 0,1030             |

A Paris, 100 yeas étaient cotés, le vendredi 4 soût, 4,6087 F contre 4,5746 F le

### MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

### Retour à la nervosité

L'enthousiasme confiant de la dernière semaine de juillet a cédé la place, au cours des premières séances d'août, à la nervosité. Mardi 1" août, an cours d'une séance moutions américaines s'est brusquement détendu. Le taux d'intérêt servi sur l'emprunt-phare du Trésor revenait de 7,94 % à 7,83 % en une scule séance, à son plus bas niveau depuis deux ans.

La publication de l'indice des taux directeurs d'achat américains en juillet, qui s'établit à son plus bas niveau depuis janvier 1983, ajoutée à la confirmation de l'assouplissement de la politique monétaire par le président de la Réserve fédérale, M. Alan Greenspan, avait suffi pour que les opérateurs estiment immi-nente la récession économique. En fin de semaine, ayant appris que le taux de chômage était retombé à 5,2 % de la population active américaine le mois dernier, les mêmes opérateurs révisaient radicalement leur jugement. En conséquence, les rendements se sont à nouveau fortement tendus dans la journée du 4 août, le rendement de l'empruntphare repassant au-dessus de la barre de 8 %.

Une évolution pour le moins erratique à quelques jours de l'adjudica-tion trimestrielle du Trésor américain. Entre le 8 et le 10 août, si le Congrès accepte de relever le plafond de la dette, le Trésos émettra 29,5 milliards de dollars d'obliga-tions à trois, dix et trente ans. L'annonce d'un compromis entre la Maison Blanche et le Congrès sur le sauvetage des caisses d'épargne américaines (lire page 11) laisse par ailleurs présager la mise sur le marché de près de 50 milliards de dollars d'obligations à long terme, une somme considérable qui ne devrait pas manquer de se refléter dans les cours.

La baisse de 1/4 de point des Federal Funds intervenue la semaine précédente paraît en tout cas acquise, et le taux des fonds que les banques se prêtent au jour le jour s'est stabilisé autour de 8 7/8 %.

#### Un potentiel de baisse

En France, le MATIF a subi comme à son habitude tous les contrecoups des secousses américaines. Le marché à terme international français retrouvait le 1° août. avec un gain de 34 centimes en une seule séance, son plus haut niveau depuis le mois d'octobre 1986, éance septembre clôturant à 110,18. Malheureusement, le contrat national retombait à 109,74 vendredi, soit pratiquement son niveau de la semaine précédente.

Sur la place parisienne, d'aucuns envisagent cependant une nouvelle hausse du MATIF après la langueur du mois d'août car, selon eux, le potentiel de baisse des taux dans l'Hexagone devrait se concrétiser prochainement. Les mêmes estiment que si le taux au jour le jour (qui a évolué autour de 9 1/4% cette semaine) reste actuellement si tendu, c'est peut-être parce qu'il est artificiellement soutenu par les autorités monétaires, qui pourront ainsi plus facilement annoncer une baisse des taux à la rentrée. Il faut remonter à juillet 1988 pour retrouver une baisse du taux des appels d'offres de la Banque de France, à 6,75%. Il se situe actuellement à 8,75%.

L'adjudication mensuelle d'obligations assimilables du Trésor est heureusement survenue entre les deux chocs de la semaine. Le Trésor n'a pourtant servi le 3 août que 8,705 milliards de francs, soit presque le minimum annoucé. La mise sur le marché des trois tranches d'obligations (dix ans, trente ans et taux variable) a fait apparaître une très nette détente des taux, puisque l'OAT 8,25%, la plus demandée, a été assortie d'un rendement de 8,32%, contre 8,70% le mois der-

La baisse des taux ne paraît pas à l'ordre du jour outre-Rhin, où le marché obligataire est resté tendu tout au long de la semaine, malgré l'annonce d'une baisse de 0,2 % des prix de détail en juillet, et celle d'une progression moins forte de la masse monétaire. Deux indices qui laissent à penser que les inquiétudes inflationnistes des dirigeants allemands devraient s'apaiser. Mais le véritable mai du marché allemand est toujours celui du manque d'intérêt des investisseurs, qui attendent un éclaircissement de la situation politique.

Sur le marché primaire, le calme est de mise, et les émissions devraient rester limitées jusqu'à la fin du mois. Egalement jusqu'à ce que les investisseurs, qui ont ten-dance depuis quelque temps à délaisser le long terme, s'y intéressent à nouveau. La BFCE a émis sans problèmes 1,5 milliard de france d'une tranche à six ans assimilable à celle de l'emprunt d'octobre dernier. Emise à 8,60 %, son rendement est ressorti à 8,33 %. La Sovac et la Diac (bras financier de Renault) n'ont pas été aussi chan-ceuses. La première a émis dans des conditions difficiles 800 millions de francs à neuf ans, avec un rendement de 8,60 %. La seconde procédait à l'émission de 500 millions, également à neuf ans, assorti d'un

LE MONDE DE LA BOURSE

vos valeurs et le montant global de votre portefeuille

BOURSE

**36.15 LEMONDE** 

12 075 (+ 100) Dollars/tonse 2 60 (-5) Caff (Louiss) Septembe Cacao (Nes-York) Septembre 1 318 (+ 28) RM (Chicago) Septembre 387 (=) Cents/boiss 219 (- 10) Conts/boissoau Mats (Chicago) Septembre 183 (- 10,7) Dollars/t. courte

Le chiffre entre parenthèses indique la

GEREZ VOTRE PORTEFEUILLE SUR MINITEL

Pour suivre en direct l'évolution de chacune de

لمامدًا منه للمل

#### ÉTRANGER

- 3 La poursuite des bombardements à Bevrouth et la rise des otages. La situation en Som
- 5 URSS : la première session du Soviet suprême a marque l'émergence d'un noutitelaipèl riovuoq usev

#### SOCIÉTÉ

- 6 Accalmie sur le front des
- Trop de baignades douteuses sur la Côte d'Azur. 7 Sida : les tribulations d'une prostituée austra-

#### COMMUNICATION

- 7 Les enjeux de la télévi-La Poste examine se relations avec le secteur
- M. Gérard Lignac tante de verrouiller le capital de l'Est républicain.

gauche, le Parti d'action populaire marxiste-léniniste, le Parti révolu-

tionnaire des travailleurs et le Mou-

vement d'unité révolutionnaire, ont

refusé de signer le document. Mal-

gré le scepticisme de certains partis,

qui émettent des doutes sur la tenne

par les sandinistes de leurs engage-

ments, l'un des dirigeants de l'oppo-

sition, s'expriment au nom d'un

groupe de douze partis, M. Silvianio Matamoros, a reconnu: « Le gou-vernement sandiniste a accepté 95 %

Le principal point de désaccord qui n'a pu être réglé concerne le vote

des Nicaraguayens de l'étranger. Ils

devront, contrairement au souhait de l'opposition, revenir au Nicara-gua s'ils désirent accomplir Isur devoir électoral.

En fait, la divergence d'apprécia-tion concernant l'accord s'explique

en partie par la tenue concomitante

de la réunion des chefs d'Etat d'Amérique centrale, qui s'est ouverte samedi dans le petit port atlantique de Tels, au Honduras.

La relance du processus de paix

dans la région, engagé par le prési-dent costaricien Oscar Arias avec

l'accord d'Esquipulas du 7 août 1987, connaît bien des difficultés. Le nouveau président du Salvador, Alfredo Cristiani, a en effet jeté un

froid en insistant, quelques jours

avant le sommet, pour que le pro-bième de la guérilla salvadorienne du Front Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN) soit

traité de manière symétrique à celui

de la Contra nicaraguayenne. L'exi-gence de M. Cristiani pourrait, ai

elle était maintenne, mettre en péril

le processus de paix fragilement éla-

boré en mettant sur un même plan

deux organisations de « résistance »

dont les auteurs du plan de paix cot

La réunion des chefs d'Etat

d'Amérique centrale, qui doit se poursuivre pendant trois jours, devra

aussi aborder le problème de la date

de « démobilisation » des « con-

tras ». En désaccord avec Washing-

ton, qui souhaite que ce démantèle-

ment n'intervienne qu'après les

élections au Nicaragua, le président Arias estime qu'il peut être effectif

dès maintenant. En ce sens, l'accord

politique signé au Nicaragua lui per-

met de disposer d'un argument sup-plémentaire au grand dam des diri-

geants de la Contra qui craignent

qu'une démilitarisation n'entraîne

leur disparition sans être assurés

d'obtenir les compensations pro-

Toute la politique de paix repose

en fait sur la confiance accordée ou non aux sandinistes pour l'organisa-

tion d'élections libres. C'est sur ce

point que les divergences sont les

mises par Managua.

plus grandes.

toujours souligné les différences.

de nos revendications ».

9 La jungle du mobilier urbain : à Paris, panneaux, abribus, fon-

LIBYE

Cheikh... Speare

créer ses personneges, William Shakespeare s'était inspiré des

rabesses et conteurs populaires grabes. D'ailleurs, il était lui-même d'origine arabe, étant le fils d'un certain Cheikh Zubayr...

de première main ne serait autre

que le colonel Mouemmar

Kadhafi, si l'on en croit Radio-

iranienne, captée marcii 1" soût par les services d'écoute de la BBC et par un jardinier des environs de Durham, dans le nord de la Grande-Bretagne, les assertiement de capt le capte le capte

tions du dirigeant libyen sont le résultat de « plusieurs années d'étude ». Le colonel Kadhafi

aurait décelé dans les pièces de Shakespeare « plusieurs réfé-

rences qui prouvent » son origine arabe. Pour le professeur Levi

Fox, directeur du Centre Shakes-

peare de Stratford-sur-Avon - le

bourg où est né et mort le dra-maturge (1564-1616) – ces allégations ne sont que « le plus

chimérique d'une longue série d'extravagantes hypothèses ».

Point de vue sans doute per-

Selon une émission de la radio

Othello et Roméo et Julietts

#### ÉCONOMIE

- 11 La COB italianne s'attaque à la Mafia. Le pien de sauvetage de caisses d'épargne américaines est adopté par le
- 12 Les différences démographiques s'effacent en Europe.

#### SERVICES

Abonnements ..... 2 Carnet ...... 8 Météorologie ...... 8 Mots croisés ..... 8 Spectacles ......10 Télévision ..... 8

#### TÉLÉMATIQUE

Les résultats des grandes écoles : 3615 tapez LEMONDE

Les offres d'emplois du Monde : 3615 tapez LM

#### NICARAGUA: succès de la table ronde

### Accord entre le gouvernement et l'opposition sur l'organisation des élections de 1990

Alors que l'encre des signatures est à peine sèche, l'accord concin entre le gouvernement sandiniste et l'opposition ne soulève pas, de la part des parties en présence, des commentaires unanimes. L'a affaire » a pourtant été rondement menée. A l'issue d'une table ronde de moins de vingt-quatre heures, les vingt et un partis politiques - dont le Front sandiniste de libération nationale (FSLN, au pouvoir) - rémis dans la capitale nicaraguayeme out défini le cadre des élections générales, qui se dérouleront le 25 février

Le président nicaraguayen. Daniel Ortega, a estimé que cette journée de dialogue, retransmise en direct par la télévision, représentait une grande leçon de démocratie pour ceux qui prétendent nous donner des leçons ». L'apposition 2, pour sa part, considéré que l'accord n'était « pas très important ».

Concrètement, le gouvernement s'est engagé à déclarer une « amodstie large et inconditionnelle » ca faveur des personnes détenues pour délits d'ordre public et à assouplir sa législation en matière de sécurité

régime cubain pour la perestroika

en cours en Union soviétique est

connue. Fidel Castro n'a de

cesse de répéter dans ses dis-

cours qu'il s'agit là d'une évolu-

tion que Cuba ne saurait suivre.

La «Lider maximo » avait lancé il

y a peu (le Monde du 29 juillet)

de vives attaques contre les

Polonais et les Hongrois, accusés

de chercher une « transition paci-

fique du socialisme au capita-lisme », et même évoqué la ris-

que de « guerre civile » et de

e désintégration » qui menacerait

l'URSS. C'est donc tout à fait

logiquement que le Parti commu-

niste cubain vient d'interdire la diffusion de deux publications

soviétiques, l'hebdomadaire les

Nouvelles de Moscou et le men-

cette décision, le quotidien offi-ciel Granma affirme : « Nous

nous battons pour la socialisme

et le communisme. Par conséquent, de telles publications ne

correspondent pas à notre réalité ni à nos intérêts. » Pour justifier

Dans l'éditorial annonçant

«Historique» ou «banai»? publique. L'amnistie entrera en plan de démobilisation et de réinstallation des guérilleres de la Contra stationnés en territoire hondurien. Il est prévu que la passation des pouvoirs entre les autorités actuelles et le parti qui remportera les élections

soit avancée au 25 avril 1990.

Dans le document, le gouvernement sandiniste s'engage en outre à permettre à l'opposition de disposer d'une chaîne de télévision pour mener sa campagne, et à suspendre pour six mois, de septembre à février, l'appel sous les drapeaux des ieunes devant effectuer leur service militaire. Enfin l'accord suggère un certain nombre de mesures instituant un contrôle des représentants des différents partis sur le déroulement des opérations de vote, le transfert des urnes et le dépouillement. Ces propositions seront sou-mises au Conseil électoral suprême.

#### Réunion des chefs d'Etat d'Amérique centrale

L'accord, signé en présence des représentants des Nations unies et de l'Organisation des Etats américains (OEA), qui assistaient à la réunion, conclut une première série de pourpariers entre les sandinistes et les vingt et un partis d'opposition.

entre Cuba et l'URSS, les auto-

rités cubaines expliquent que les

deux journaux soviétiques sont « fascinés par la manière de vivre des Américains » et vantent « la

Granma, qui accuse aussi les

deux publications de promouvoir

des « points de vue honteux et

nihilistes », affirme, avec « dou-

leur et amertume», que leur lec-

ture a eu « des conséquences sur des jeunes mat informés sur les

plans idéologique et histori-que ». — (AFP, Reuter.)

Catastrophe ferroviaire

près de Colon : trente-deux

morts. - Deux trains rapides se

sont télescopés, vendredi 4 soût à 160 kilomètres à l'est de

La Havane, près de la ville de Colon. Le bilan de cat accident,

donné par l'agence cubeine AlN, fait état de trente-deux morts et

cent dix-sept blessés. Il s'agit,

selon un porte-parole du gouver-

nement, de la plus grave catas-

trophe ferroviaire qui ait frappé le pays depuis dix ans. - (Reuter.)

démocratie bourgeoise ».

**CUBA** 

Deux publications soviétiques

interdites

La Havane. - L'aversion du les relations presque trentenaires

### Après ceux du Rhône

### adressent une lettre ouverte à M. Chevenement

« Exposer clairement les conditions de travail, les conditions de Tel est le but visé par les sousofficiers de gendarmerie de l'Oise qui, dans la droite ligne de la démar-che engagée récemment par leurs collègues de la Savoie et du Rhône (le Monde du 27 juillet), viennent d'adresser une lettre ouverte à leur ministre de tatelle, M. Jean-Pierre

sive disponibilité qu'exige leur profession, première responsable du ras-le-bol des gendarmes. « Avec soixante-dix à quatre-vingts heures de travail hebdomadaires, que reste-t-il pour la vie familiale? » demandent-ils. « Pensez-vous que l'augmentation des suicides au sein de la région Picardie soit normale? Pensez-vous que les 30 % de démis-sions du personnel féminin dans les trois premiers mois d'activité soierd logiques? Et pensez-vous qu'il soit normal que le nombre de divorces parmi la population gendarmique soit élevé? • S'estimant, avec un salaire de moins de 7 000 francs par mois, « les éboueurs de l'armée française », les sous-officiers réclament également d'être dirigés par « des gens compétents, et non des carriéristes en mal de pouvoir ».

#### Le rapport sur la tragédie du stade de Sheffield met en cause la police

Le juge Taylor, chargé de tribune déjà surpeuplée, affirme le l'enquête publique sur la tragé-die du stade de Sheffield (le Monde du 18 avril) qui avait fait 95 morts et 170 blessés le 15 avril à l'occasion d'une demifinale de la Coupe d'Angleterre entre les équipes de Liverpool et de Nottingham Forest, a rendu public son rapport, vendredi 4 août. Après l'audition de 174 témoins, l'enquêteur met principalement en cause les chefs de la police locale et les employés du club.

Le juge Taylor blame l'attitude auto-suffisante», l'imprévoyance et l'incompétence de la police dont le chef, M. Peter Wright, a aussitôt offert sa démission. Le superintendant David Duckenfield a été suspenda de ses fonctions. Ce dernier est accusé d'inempérience et d'avoir menti pour faire porter la responsabilité du désastre sur les supporters de Liverpool. « La principale raison du désastre est l'échec du contrôle de la police », débordée et incapable d'empêcher l'afflux des supporters de Liverpool sans tickets dans une

juge.

Le rapport critique également le club local, Sheffield Wednesday, propriétaire du stade, pour son organisation « confuse et inefficace », notamment pour la signalisation des tribunes et la vente des billets, ainsi pour son pour le signalisation des tribunes et la vente des billets, ainsi que le conseil municipal pour « n'avoir pas modernisé la sécurité à l'intérieur du stade ».

The state of the s

A 200 A 100

1.30

3 - 15<sup>27-10</sup>

As A commence

Parallel Light Conf.

for several traps

75. 2 N . . . 192

F 4 2 5 42 1

Same Contraction

Morning to 10

Prince Commen

5 + 54 7 pt 4 4 <u>a</u>

A Paring of the

the design of gard

Market St.

Evaluation and its

ding against the

1-104

Y town the first and

17-1 18 - 1 - 1 - 1

. ....

41. Value 17.

1

= "84"

Charles Santa

S 19 19

1

74 A

many with

e t between

and the second

La conduite a honteuse » d'une petite minorité de fans en état d'ébriété qui ont entravé les opéra-tions de secours, est également dénoncée. Mais le juge réfute les allégations de la police selon les-quelles la majorité des supporters de Liverpool étaient des nooligans, arrivés en retard et ivres avant le début de la rencontre.

Parallèlement, le juge Taylor recommande avant le début de la saison prochaine (le 19 août) la mise en place de quarante-trois mesures « minimum » visant à amé-liorer la sécurité : réduction de 15 % du nombre de spectateurs dans les un manore de spectareurs dans les tribunes debout, meilleure signalisa-tion des places, affichage de la capa-cité des tribunes, inspections régu-lières, installations de sorties de secours supplémentaires, etc.

### et de la Savoie

# Les gendarmes de l'Oise

Chevenement, pour « s'élever contre la précarité de leur situation ».

Comme leurs collègues montagnards, les anteurs de cotte nouvelle lettre, non signée, dénoncent l'excesde notre correspondant

#### A La Réunion

#### **Trois plaintes communistes** contre un député barriste

Le Parti communiste réunion-dernier est accusé par le PCR de tirer profit de trois entreprises qu'il possède et qui auraient n de la c pon des marchés pour des tra-vaux d'électricité on de fourni-tures de véhicules, M. Thien Ah Koon étant absent de La Rénuion, ses amis ont vivement réagi à ces accusations du PCR qui ne seraient, selon eux, qu'une sim-ple « manceuvre politique ».

#### SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

Tandis que son frère, Jacques, à adhéré au Club Robespierre, M. Paul Verges se drape, à La Réunion, du manteau de l'Incorruptible. Le secrétaire général du Parti com-muniste réunionnais – comparant sa probité à celle de l'ancien dirigeant du PCI, Enrico Berlinguer – part une nouvelle fois en guerre contre la une nouvelle sois en guerre contre la corruption électorale dans le département. Il avait déjà accroché à son tableau M. Jean-Paul Virapoullé, député CDS, reconnu coupable d'ingérence par le tribunal de Saint-Denia, mais dispensé de peine. Toutesois, la condamnation de M. Virapoullé était intervenue en même temps que celle frappant pour le même motif M. Claude Hoaran, maire communiste de Saint-Louis.

Deux autres élus résuitonais ont

Deux autres élus réunionnais ont également été mèlés à des affaires d'ingérence : M. Wilfrid Bertile, ancien député socialiste, et M. Axel

Kichenin, maire de Sainte-Marie. Tous deux out cependant bénéficié en 1988 d'une grâce présidentielle et

La nouvelle croisade de M. Vergès s'inscrit dans le cadre de l'inculpation récente d'un conseiller général, M. Samuel Carpaye, pour flagrant délit de corruption active da maire de Salazis, M. Hilaire Maillot. Mais la corruption électo-rale est une quasi-institution dans le département. Avant les élections, on ne compte plus les feuilles de tôle, les bons de survie, les sacs de ciment ou les camions de sable distribués aux diecteurs indigents. Sans oublier les promesses d'emplois (rarement tenues au demeurant, sauf dans la commune communiste de Saint-Louis, où le maire a institué un sustème de «roulement» du personnel communal qui touche plusieurs milliers de personnes chaque amée.

An cours d'une conférence de presse tenue vendredi à Saint-Denis, M. Paul Vergès a vivement critique le ministère de la justice, qui, selon le ministère de la justice, qui, selon lui, donne des consignes aux magistrats locaux pour étouffer des affaires de corruption électorale ou d'ingérence qui peuvent gêner les amis du gouvernement, quelle que soit son étiquette. M. Vergès a une fois de plus demandé un «andit» serré des vingt-quatre communes du département, seul mouran dis il de département, seul moyen, dit-il de déceler les irrégularités et de sancdéceler les irrégularités et de sanc-tionner les « corrampus » et les « corrupteurs ». Si les magistrats avaient le loisir de mener leurs investigations sans directives pari-siennes, a précisé M. Vergès, « il faudrait sans aucun doute renouve-les l'écrasante majorité de la classe politique réunionnaise ».

ALIX DUOUX.

#### en bref

a BRÉSIL : un parrain de la Camorra arrêté. - La police brésilienne a annoncé, vendredi 4 août, l'arrestation, dans l'Etat de Sao Paolo, de Francesco Toscanino, l'un des chefs de la mafia napolitaine, la Camorra. Il a été appréhendé au terme de cinq mois d'enquête conjointe des polices brésilienne et

Ce trafiquant de drogue international, responsable au sein de l'organi-sation des filières brésilienne, américaine et européenne, a été arrêté seize ans après une première inter-pellation par la police brésilienne. Il avait alors été extradé vers les Etats-Unis, où il purgea une peine de douze ans de prison. Revenu sous un faux nom au Brésil en 1986, la polica estima qu'il a alors succédé à Lucian ble de la « french connection ». - (Reuter.)

O Résultata en hausse pour le groupe Maxwell. - Selon les chif-fres communiqués per Maxwell Communications Corporation, l'exercice de guinze mois clos au 31 mars der-nier enregistre un chiffre d'affaires en

Le numéro du « Monde » daté 5 août 1989 a été tiré à 497 911 exemplaires

CDEFGH

hausse de 57 % à 1 390.5 millions de livres (14,5 milliards de francs environ) et un bénéfice avant impôt de 192 millions de livres. L'exercice précédent, qui ne comptait que chiffre d'affaires de 884,1 millions de livres et un bénéfice de 166 millions. La hausse de 16 % du bénéfice correspond toutefois à une baisse du bénéfice par action, car le nombre d'actions est passé de 488,6 à

616.1 millions. Depuis le rachat de Macmillan (consolidé dans les résultats), et la cessions d'activités d'imprimerie en Europe, le centre de gravité du groupe s'est déplacé vers les Etats-Unis, où il réalise 80 % de ses

• QUOTAS : les émissions menacées selon TF 1 sont déjà classées comme des œuvres francaises. — Les magazines et les documentaires diffusés par TF 1 qu'Etienne Mougeotte, vice-PDG de la Une, disait menacés, lundi 31 juillet dans una interview à Télé 7 Jours,

par l'introduction de quotas, sont déjà reconnus, rappelle le CSA, comme des cauvres audiovisuelles d'expression originale française. Le Conseil regrette d'autant plus la prise de position de TF 1 que ces émissions - dont «Ex libris», «52 à la Une » et «Reportages» - étaient déjà ainsi classées lors du bilan annuel de la chaîne que la CSA doit publier prochainement et que les discussions avec les dirigeants de TF 1 « s'étaient alors déroulées sans polé-

• Importante découverte pétrolière en Alaska. ~ La firme américaine Atlantic Richfield Co (Arco) a annoncé le 4 août qu'un nouveau puits creusé en Alaska s'avérait être la plus importante découverte de pétrole effectuée au Etats-Unis depuis 1982. Seion les premiers essais, le puits Point-McIntyre donne un débit de 5 400 baris par jour. Arco estime que les réserves du puits pourraient s'élever à 300 millions de baris.

#### VOUS-ETES ATTIRE PAR CE OUI SOM VOEL UROWALRED CEVENER Graphologue MSI

Notre Cabinet specialise dans la selection de personnel pratique ensiron 2000 analyses graphologiques par ant. Yous pouvez suivre une formation par correspondance tres individuelle. Informations gratuités à MST, la linformations gratuités à MST, le linformation production de la linformation de la linfo

### Manifestation contre le départ des chasseurs alpins de la vallée de l'Ubaye

#### Gloire au 11° BCA!

La population de la vallée de l'Ubaye a munifesté, ven-dradi 4 août, dans les rues de Barcelonnette pour protester contre le départ du 11° batail-lon des chasseurs alpins. Réuni ce même jour en séance extraordinaire, le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a demandé une audience au premier

BARCELONNETTE de notre correspondant

En tête du cortège, une croix portant l'inscription « Ci-git la val-lée assassinée ». Juste derrière, une couronne mortuaire résument le sentiment de la population : « Dissolution du 11º BCA ≈ mort de la vallée ». A l'issue de la prise d'armes qui, vendredi 4 août, a marqué la passation de comman-dement entre l'ancien — le colonel Pierre Bayle - et le nouveau - le lieutenant-colonel Bernard Rebuffel — petron du 11° BCA, les habitants de Bercelonnette ont emboîté le pas des chasseurs qui, à cet instant, offraient à la petite sous-préfecture des Alpes-de-Hauts-Provence ce qui sera peut-être son demier défié.

Mille cinq cents manifestants, parmi lesquels des élus parlementaires, conseillers généraux, maires, et les habitants des communes voisines, qui partagent la même colère depuis l'annonce de la dissolution du « 11°». Dans la foule, des banderoles bien sûr, mais aussi des dizaines et des dizaines de baltons noirs, comme sì on voulait indiquer clairement

que ce jour est un jour de deuil.

Devent les grilles fermées du quartier Crapefet, qui abrite le 11° BCA, la foule scande vainement un demier slogan : e Le 11º avec nous ». Mais les militaires ont besu répondre par le sourire aux marques de sympathie que les Barcalonnettes manifestent à leur égard depuis maintenant un FRANÇOIS DE BOUCHONY.

mois, les portes resterant closes. Juste le lâcher de ballons, un cercueil, noir lui aussi, qu'on enflamme, tout en promettent que « la vallée renaître de ses cendres s. Et puis une vibrante Marseilleise.

Réunis en début d'après-midi en séance extraordinaire, les conseillers généraux ont rejeté l'idée d'une démission collective de l'assemblée départementale, les conseillers généraux ont rejeté le principe de compensations et ont voté à l'unanimité une demande d'audience auprès de M. Michel Rocard, premier ministre, avant le 1" septembre. Faute de quoi, les élus envisageraient des mesures allant de la grève de l'impôt à la grève administrative, en passant per le refus de dési-gner les grands électeurs pour l'élection sénatoriale du 24 sep-tembre. Et même... une démis-